URIVERSITY

TO PLONTO

LIBRARY





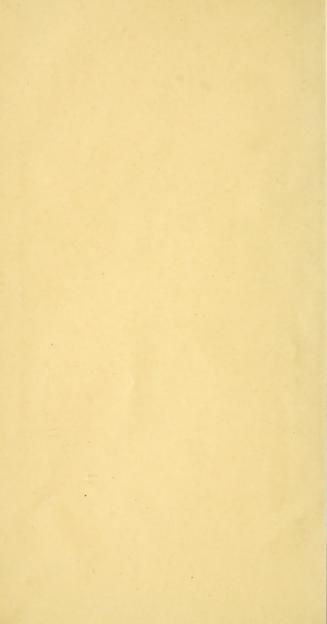

#### Hamann's

### Shriften.

Sechster Theil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar für die am 30. November 1820 geschlossene Subfeription: Riegel und Wießner in Rürnberg.

# Inhalt.

| KOIZOMIIAZ: Fragmente über apokalypt. Ge-         |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|
| heimniffe                                         | S, | I  |
| 3men Scherflein gur neueften beutschen Litteratur | -  | 23 |
| Recension der Gritik ber reinen Bernunft          | -  | 45 |
| Briefe von 1779 bis 1784.                         | -  | 55 |

Et die mer in Berlin

diegel und ABiebner in Burnberg.

ters log me ald ant

ामाजार अस्तुत्र वर्गालीविश्वाद क्षिम के

1988

Samann's

# Shriften.

herausgegeben ....

pon

Friedrich Roth.

30475

Sechster Theil.

Berlin, ben G. Reimer 1824.

# and firm

#### Borrior

Civieres and in C

The order of the control of the cont

# Vorbericht.

toda de la fobo commune neuna prida aver

the do national Country region of the

Die erste der in diesem Theil enthaltenen Schriften ist durch die Apologie des Ordens der Freymaurer (von Stark) Berlin 1778, veranlaßt worden. Noch mehr Anspielungen, als auf dieses Buch und auf eben desselben Berfassers hephäsion, gehen auf Meiners philos. Schriften Th. 3., auf Lessing's Beytrag IV., desselben Ernst und Falk, und auf Steinbart's System der reinen Philosophie oder Glückseligefeitslehre des Christenthums.

Bon den zwen Scherflein ift das erfte mehr gegen Campe, als erften herausgeber und Borredner des Klopflochischen Fragments

uber bie Rechtschreibung (in feiner Samm. lung einiger Erziehungs . Ochriften Th. 2. Leip. sig 1778,) das andere mehr gegen Rlopfock felbft gerichtet. Samann's tiefe Abneigung gegen die Aufflarer ohne eigenes Licht , und Die Reuerer ohne Erfindungs agbe, Die er an einem andern Orte mit Roltgire's Morten fous de la folie commune nennt, bricht zwar, mit feinem Spotte uber Einbildungen, benen ber flare Beltlauf widerftreitet, in beiden Abthei. lungen berbor; jedoch ift darin Rlopftoch's Derfonlichkeit mit all der Achtung, die ihm Sa. mann langft gewidmet hatte, (Bgl. Th. 1. G. 414.) unterschieden. Auch fand fich Rlopftod nicht gefranft, und fragte Claudius, ber ihm die Schrift gegeben hatte, icherzend: ob fie bon bem Alten bom Berge fen? Darauf bezieht fic der Eingang bes Briefes 270, beffen Rund in Samann's Rachlaß mir ber erfreulichfte un. ter allen gemefen ift, weil er uber feine Befinnung gegen ben Mann, beffen Rame uns Deutschen der werthefte aus dem achtzehnten Sahrhundert fenn muß, feinen Zweifel ubrig läßt.

Die Recension der Critik der reinnen Bernunft war von Hamann für die Rönigsberger Zeitung bestimmt; er hielt sie aber aus Nücksicht auf Rant's Empfindlichkeit zurück. Zu der Königsberger Zeitung hat Hamann nach 1776 nichts mehr geliefert, außer zwen kurzen Anzeigen, von dem theologischen Magazin von Eleß, und von einer kleinen Schrift seines Jugendfreundes Christoph Berens: "Blatt zur Chronik von Niga. An den Grafen von Falkenstein 1780." Beide Anzeigen sind nichts als Auszüge; die lestere mit folgendem Eingange:

"Die Zueignung dieses Denkmals ist das einzige Wort: Dir! — Götter seyd ihr! fagt die Schrift, welche nicht gebrochen werden kann, (Joh. X. 34. 35.), und die Erfüllung dieses Außespruchs geschieht täglich durch die Stimme des Volks; unterdessen das Schalksauge der Philosophie sie in Leviathane und Beshemothe metamorphositt."

Alle noch übrige Schriften und Briefe wird ber fiebente Theil enthalten, ben ich hoffe gur Oftermeffe bes nachsten Jahres erscheinen laffen zu tonnen

Munchen 1. Aug. 1824.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND

Fr. Roth.

### Fragmente

einer

## apofrnphischen Sibylle

über

apokalyptische Mysterien.

#### SALOMO Prov. IX.

Vecordi locuta est: Aquae furtiuae dulciores funt est panis absconditus fuavior! et ignoravit, quod ibi sint Gigantes et in profundis inserni convivae eius.

Altioris utcunque et magno filentio tegendae religionis argumentum ineffabile.

Apul. Metam. XI.

#### POETA. PARTICVLONI,

- - Quare, VIR SANCTISSIME,

Si non ingenium, certe brevitatem -

Phaed, V, Fab, 5.

——,,D6 es gleich nur ein historischer "Umstand ist, so gehört es doch zu den Ge"heimnissen" des Geheimnisses, daß das heilige Feuer einer natürlichen seligmachenden Religion unter dem Scheffel der Eeres und dem Thalamus des Weingotts so lange verdeckt gewesen, bis die achten Nachkommen jener Priester der Tenne und Kelter selbiges in der Gestalt eines dicken Wassers wieder hergestellt und dasjenige erfüllt haben, was in dem andern Buch der Maccabaer urkundlich geschrieben steht.

Herr Warburton, "der gar schon ge"zeigt, daß die Heiden unter andern mit
"ihren geheimnisvollen Eeremonien der Seele
"Unsterblichkeit, Belohnung und Bestrafung
"nach diesem Leben vorstellen wollen," hat
eben nicht geläugnet, im Roman \*) des

<sup>\*)</sup> Mr. Warburton, who supposes the whole fixth Book of the Aeneid to be a Description of the Eleusinian Mysteries (which Thought, wrong as it is, by the Bye, tho' he lets it pass for his own, was

Sethos Waffer für seine Duble gefunden au haben. Cooper aber thut ihm zu viel; fonst mußte (im parenthesi und Worben= geben) Warburtons jungfter Comvilator nicht nur ein Dieb, fondern auch Die= ber heißen. Denn war es nicht eine berbe Unverschamtheit, in den Tag hinein zu schrei= ben, daß wir nicht die geringfte Gpur in den alten Kirchenvatern \*) von ihrer Ein-weihung finden? (Was die neuesten der ihrigen, theils an baarem Genuß gefelligen Wergnugens, theils an Aussichten begrer Soffnungen zu verdanken haben, ließe fich ohne Zeugniß bes Borenfagens durch man= chen Sorites aus dem Atticismo ihrer Apound Prologen deduciren. ) Daß der g. E. ftarke Geift Onomaus die Mysterien fur ben Grund und die einzige Quelle der mahren Religion im hohern Chor angesehen, ist ein abermaliges Avtos Cpha, aus den frummen Fingern gefogen; besto zuverlaßi=

borrowed, or more properly stolen from a French Romance, entitled, The Life of Sethos) — The Life of Socrates by John Gilbert Cooper Jun. Esq. Lond. 1749. p. 102. (28.)

Ταῦτα δε Κλήμης — διαςςήδην ἐκκαλύπτει,
 πάντων μεν δια πείρας ἐκθων ανής — Eulebii Praep. Euang Lib, II. Cap. 2.

ger weiß man von dem 3. E. starken Geist Diagoras, daß er mit den Mysterien einen offentlichen Spott getrieben.\*) Doch gnug über die Berdienste eines halben Pythagoraers um den Denarium, der

in der Ginheit besteht. - -

Die Dunkelheit des Gegenstandes hat auch denkende Philologen und gelehrte Welt= weise zur Untersuchung gereizt, und sie has ben am Ende, wie der "verehrungswurdige Demonar" ein Disemma, entweder ein reines Richts oder ein zweydeutiges Et= was gefunden, das wie gut und bose

entgegenset -

Diese hochsten allgemeinsten Gattungsideen (Nichts und Etwas, gut und
bose) sind bekanntermaßen die ersten Gründe (Initia) und letzten Resultate (Tederal)
aller theoretischen und praktischen Erkenntniß. Aus ihrer Zusammensehung und Anwendung durch's Anschauen des Sinen in dem Vielen entsteht das außer= und übersinn= liche oder transscendentale Licht der Vernunft (von welchem Lichte, Grund und Logos unsere heutigen Apostel in ihren Opusculis prosligatis predigen, daß es alle Menschen erleuchte in diese und jene Welt hinein=

<sup>\*\*)</sup> S. Ioach, Kuhnium ad Aeliani Historiam variam Lib. II. 31.

zukommen — auf dem schmalen Wege — durch die enge Pforte) und ihrer Fackeltragerin, der eigentlichen Wiffenschaft.\*)

"Die heilige Vernunft! Die ihnen Die "Stelle einer Offenbarung vertritt, und vor "Vernunftschluffen, fie mogen noch fo fein, , sie mogen noch so weit hergeholt fenn, " (fie mogen auf ihrem Bauch oder auf Wie= ren geben) "das Knie mit Chrfurcht zu beugen" befiehlt - Aber ihre Leichname liegen auf ben Gaffen ber großen Stadt, Die ba beißt geistlich die Sodoma und Egypten, ba unser HERR gefreuzigt und noch nicht auf= erstanden ift, weil feine "zufallige Ge-"Schichtsmahrheit, fein physisches Ractum noch politisches Phanome= "non "jemals ein Beweis von nothwendigen "Vernunftwahrheiten werden fann" - für grundliche und bundige Biederrichter, Die mehr als griechisch verstehen und sich mit einem: Soc est Corpus meum! oder Geheimniffe fub vtraque specie nicht abfpeisen laffen -

Da es nun bis auf den heutigen Tag des Herrn, an dem ich schreibe, weder an Heiden noch Geheimnissen fehlt: so haben wir, mein! benm Leben Pha=

<sup>\*)</sup> S. von dem Begriff der Philosophie und ihren Theilen zc. Berlin 1778.

raonis, mehr als einen Rofenfrang ,ent= fallner Worte;" fondern mit den Wei= fen Egyptens zu reden, Gottes Finger! - in einem doppelten Suftem von Ungezie= fer, jum Grundftoff unserer Vergleichungs= und Abziehungsfabigfeit, um bas Beftan= bige und Gemeinschaftliche von bem Bufalligen und Besondern per aquam regis oder einen trochnen Weg funstmäßig ju scheiden, und durch die, aus den leidigen Schranten bes Maums und ber Beit un= endlich zusammengesette, Mannigfaltigkeit nicht nur jum Schrein ber mpftischen Ginheit im allgemeinen Begriff, fondern auch jur anschaulichen Erkenntniß oder Epopfie der all= gemeinen Wahrheit hindurchzudringen: baß außer = und überfinnliche Bebeim= niffe, gleich dem gangen Universo unter der Gonne, ein blendendes Dichts, ein eitles Etwas, furg bem philosophischen Fluch und Wi= derspruch der Contingenz unter= worfen sind und bleiben werden bis auf ben Sag bes jungften Compilators und Schmelgers in der Kraft Elia! -

Denn versteht man erstlich unter ben Mysterien "gottesdienstliche Gebräuche und Feperlichkeiten;" so bedeuten gottesdienstliche Gebräuche, der Induction und Analogie zu Folge, "heilige Gauke-

"leven und Poffenspiele, beren Deco= "nomie mit einer seltnen List gleich vortrefflich "für abergläubische Schwärmer und verschmit-"te fuhne Betruger eingerichtet war, oder "bochftens bramatische Vorstellungen von "Gotter = und heldengeschichten" als der Lieblingsprophet und Evangelift feines Nahrhunderts (credite posteri!) z. G. ber drenzehnten Rhapsodie seiner allerchriftlichsten Epopoe einverleibt — so wie bereits der feli= ge Aristoteles The Toustan Anguatan randagern für den mystischen Zweck des Trauerspiels erklart hat. Ja selbst "die einzige wahre "Religion in jenen finstern Jahrhunderten "des Mittelalters und ihren scholastischen "Mysterien zu einer and achtigen Mum"meren herabgesunken" war eben das un= erkannte Vehiculum ihres Triumphs: und der Antheil, den die einzige wahre Phistosphie jedes Aeons an diesem Schicksal nimmt, ist im Grunde nichts anders, als des romischen Landpflegers hypofritisch = poli= tisches: Ecce homo!

Bersteht man zweitens unter Mysterien ,, gewisse auf die Religion eines Wolks sich ,, beziehende Lehren:" so verschwindet die ganze neu aufgerichtete Scheidewand des Er = und Esoterismus. Der einzige Gott, Schöpfer und Vater des Ganzen, war so unterscheidend in dem JVP1TER, OPTIMVS. MAXIMVS. ausgezeichnet, daß alles transcendentale Geschwaß

ber gesehlichen Vernunft auf nichts mehr hinausläuft, als eine Zusammensehung und Anwendung dieser höchsten allgemeinsten Gatztungsideen positiver Qualität und Quantität. Durch die Lehre der Dämonen aber wurde die Viel= und Abgötteren wieder gebauet, und von neuem befestigt, was durch den ersten geheimen Glaubensartisel niedergerissen worden war. Man machte sich also selbst zu einem Uebertreter desselzben, wie Sanct Paulus sagt. Gben so lag schon die Lehre von der Dauer der Seele, ihrem Nachgerichte und dem Unterscheide des jenseitigen Lebens, in der mytholozyischen Legende vom Elysium und Tartazrus

Dreißigtausend andachtige Seelen im vollen Marsche, gleich einer Wolkensaule, um zu solchen Wahrheiten in der Finsterniß und ind Ohr eingeweiht zu werden, die von Poeten und Philosophen im Licht und auf den Dächern bewiesen und geläugenet, bezweiselt und verschmäht, gesungen und ausgepfissen wurden! Theopnevstie und Vis dialectica war also nur der sichts dare Stamm; die unterirdische Wurzel der Mysterien aber bestand in der Niederlage geheimer Schriften und heiliger Urkunden, "welche Uneingeweihte umsonst zu "lesen versucht, weil ihre Verfasser sie Un"eingeweihten nicht geschrieben hatten"—

"Rein Einziges folder Apokrophen, nicht "einmal ein Formularbuch, um den Gelehr= "ten in ihren Untersuchungen zu dienen, ist "bis auf unsere Zeiten gekommen. Sind "fie von ihren Berfolgern" ( die lieben Ba= ter waren vermuthlich diese Morder!) ,aus "ber Welt geschafft, oder find fie aus Reid "und Gewiffenhaftigfeit" (fcones Salb= geschwister halber Pythagorder!) "der Nach= "welt entzogen und in den Ruinen der Tem= "pel mitbegraben" oder gar mit ihren gott= lichen Stiftern und Urhebern gen Simmel gefahren? - Weine nicht! - um ein Complementum artis exorcisticae, cui simile nunguam visum in Cophtischer Gprade fur einen Adepten "Sphransch und Saben einer erhabenen, tugendhaften und nugbaren Societat "- und Bergog Michel aus Egypten zum Dberften! - Alls wenn es uns an Urkunden fehlte, die verfiegelt find, weil man nicht lefen fann (seitbem Diui Renati Cartesii Methodus und B. Joannis Clerici Ars Critica das Elementarbuch, ber Wolfianismus und Machiavellismus in Schafsfleidern unser welscher und rothwelscher Padagogus geworden find) und die man nicht lefen fann wegen der sieben in = und auswen= bigen Siegel oder siebenzig mal sieben Widersprüche bes überwindenden komen und erwurgten Lammes - bis auf ein Thier,

das gewesen ist und nicht ist, wie wohl es

doch ist — Keine Furcht einer Lebensstrafe, sondern das sehr dunkle Argument eines Traums schreckte den Paufanias ab, nach der Reibe zu erzählen, was er in dem Tempel der Ceres zu Athen gesehen hatte. Der locus communis eines fo gevierten Sachwalters und galanten Compilators, ber, wie Cicero, alle feine dicendi myfteria und ihren ganzen Ruhm den Griechen schuldig war, mochte ben einem nahern Lichte zu einem neuen Beweise der paulinischen Theo-rie vor dem Arcopagus dienen konnen: Ardess Adnacio, nara navra de desordatuverseiges umas

DEWEW

Seben, was nicht ba ist, noch fenn fann, ift ein Schalksaug; und nicht feben, was fich mit Sanben greifen lagt, macht das ganze Spftem zur Nacht. Fast besorge das ganze System zur Nacht. Fast besorge ich daher, daß es den abergläubischen Predigern der natürlichen Religion, wie dem blinden Homer, ergehen dürfte — ein bundiges Lausangelräßel zum unergründlichen Euripus! Aber der Zweck Jesu und seiner Jünger ist gleich einem ins Meer geworsenen Neße, damit man allerley Gattung
fähet, und wenn es voll ist, so ziehet man
es heraus, sist und liest die guten in ein
Gefäß zusammen — Also auch am Ende
der Welt, von dem alse National-Weinder Welt, von dem alle National=Wein=

lese = und Erndtefeste fruchtbare Typen und beredte Vorbilder sind: denn unser gan-zes Kirchenjahr ist darnach eingerichtet, das Wolk in dramatisch = symbolischen Wor= stellungen und Feperlichkeiten mit dem befannt zu machen, mas die beilige Geschich= te des vom himmel auf die Erde berab te des vom Himmel auf die Erde herab — und von der Erde in den Himmel heraufgesfahrnen Helden, ewigen Vaters und Friezbefürsten — zu Seinem Gedachtnisse! und zu einem Zeichen desjenigen Wisderspruchs, den Er selbst wider Sich erstuldet, damit wir nicht in dem Muth und den "Thaten" Seiner Nachfolge matt werden und ablassen — in einigen Körben von Fragmenten aufbehalten hat, gleich jesnen Schaubrodten in dem Vordertheil der Hütte, iener ausgehenen Gielte, die hinter dem Sutte, jener guldenen Gelte, die hinter bem Worhange das himmelbrodt hatte. Als Wahrzeichen bes Gedachtniffes und Widerspruchs aber wird der Eckftein unfres evangelischen und apostolischen, historischen und dogmatischen Systems, statt eines les-bendigen Brodts und Stabes, ein Stein des Anstoßes und ein Fels der Aergerniß; ber Fisch zu einer Schlange; und bas Ep jum Scorpion. -

Das große politische Schneidergeheimniß, Menschen zu machen und zu verklaren, war's auch durch eine Wendung des lumpiaen Christenthums zum Unterfutter der pur-

purnen Gelbstliebe, nach bem guldnen Raturgefet ber Sparfamfeit, um durch fchnelle, zuverläßige, ausgebreitete und dauer= hafte Eindrücke von Meteoren und Antithe= fen dem Zevs gleich zu fenn - oder "lieber einem einzigen Untriebe alle mögli= "de intensive Rraft zu geben - und was für geinem? Der alle andere Untriebe verfleinert, "verdachtig macht! Sich felbst für den — Die alte punische Kriegslist, durch ein holzernes Pferd der Toleranz die enge Pfor-te zu erweitern, um das lette Palladium der menschlichen Ratur zu holen, damit wir bes Gewissens halber alle Kamele verschlucken, durch einen neuen Köhlerglauben an einen neuen Bund der Vernunft Alpen versetzen, und und allen blevernen Bullen von Got= tes Gnade unterwerfen, welche die heili= gen Augustini und Unfelmi aus ihren Gellen und Bordellen als Drakel und Gemachte ih= res unsterblichen Wurms und unauslofchli= chen Feuers - -

Wie stimmt Christus mit Luciser? Was hat der Tempel Gottes für eine Gleiche mit den Joolen? die gottliche Kraft und gott-liche Weisheit des Evangelii mit den ew is gen Regeln, Operibus supererogatis und Opusculis profligatis eines üdischen, thierischen, Gespenst ahnlichen Instincts? Erkennen unste Obersten und Ars

chonten nun gewiß, daß der Aberglaube dies fer Secte gewiß "erhabne Philosophie" fep — durch einen: Salamalec dem Judenkönig! oder ist nicht vielmehr der Titel und Widerspruch am Schandpfahl des Kreuzes ein Mysterium der zweiten Ordnung, der wahre Joiotismus und das Schiboleth paulinischer Hopothesen

ลสอนลมบุ๋เท นบรทยู่เช ---

Drittens vermisse ich in der Induction die dristliche Mystik ungeachtet ihrer her= vorstechenden Analogie mit der heidnisschen Telesiurgie. Diese Aehnlichkeit beruht auf zwen Sauptpunkten, namlich : daß in beiden die fleischliche Vermischung der Geschlechter zum Symbol der Vereinigung mit der Gottheit, theils durch eine Abson= derung des körperlichen Genusses, theils durch eine Anwendung der Unreinigkeit selbst zu einem Leitzeuge und fliegenden Adler geistlicher Endzwecke geheiligt worden. Da= ber jene beruchtigten Schambilder und eben fo anstoßigen Redefiguren vom Limbus, Matrir, der Chepflege mit der Jung-frau Sophia, z. E. in Gichtels er-baulichen theosophischen Send-schreiben ze. Das andere Phanomenon der Coincidenz besteht in einer gemeinschaft= lichen Ader des Theismus, die man zum Wortheil der heidnischen und Rachtheil ber driftlichen Mostifer gedeutet, weil man ben

ewigen mysischen, magischen und logischen Eirkel menschlicher Vergötterung und göttlicher Incarnation nicht gefaßt, worin doch das ganze Arcanum unster neusgebacknen Lehrer der Gottesgelehrsamkeit und Vernunstweisheit besteht. Daher auch Eiscero in seinem ersten Buche de natura desorum die Offenbarung der naturlichen Resligion ausschließungsweise dem weisen Epikur

und feinem Quietismo zueignet.

Durch den Polytheismum also wurde der Tempel der Natur, und durch die Mufterien ber Tempel Des Leibes gum Grabmal oder Mordergrube des Dings, beffen offenbarter Name bas ein= zige unaussprechliche Geheimniß des Juden= thums — und dessen anonyme medantis taufend mythlogische Namen, Idole und Attribute hervorgebracht, welche aber fammt= lich durch die Einweihung aufgelöset, oder vielmehr in die älteste Schoßsunde der Selbstabgötteren concentrirt, zufammenstossen. Denn diese zeidnige Gott gleich zu senn hatte aller philosophischen Erkenntniß und gefehlichen Gerechtigkeit Die Bahn gebrochen. Sie war das Ziel des erften Gelbstmorbers, ber, wie ein schlechter Schuße, den Schatten für den Korper traf, weil der Korper ein bloßes Schattenbild bes Dings Selbst ist. Diefer agrayus mar das newtor Jevdos des

erften Versuchs, unfre Ginne von ber Ginfaltigfeit im Worte zu verrücken und ben Frieden Gottes auf Erden dem verbubl= ten Geschmack der Vernunft zu versalzen. Gleichwie aber Die Sanction und Sabung des Todes das allererste, feste, pro= phetische Geheimniß fur Die neuerschaffene Erde war; fo legte Jehova den ersten Laut und Stral Des evangelischen Gebeimniffes von der Bestimmung des Men= schen zum Dordzeriem (einer nicht bloß figurlichen, sondern leibhaften Theilnehmung der gottlichen Natur) dem Lusgenprediger Lucifer in den Mund, der weder als Morgenstern noch Schlange ge= fepert, Die Arglift feiner Berratheren an Gott und Menschen durch neue Migverstand= nisse zu verewigen, und selbst durch die gottlichen Adiutoria der Vernunft und Schrift, des Buchstabens und Geistes, der mancherley Gaben, der mancherley Alemter und mancherley Krafte, dem Zweck Jesu

und seiner Jünger entgegen zu arbeiten.
Denn was ist die hochgelobte Ver=
nunft mit ihrer Allgemeinheit, Unsehlbar=
feit, Ueberschwenglichkeit, Gewißheit und
Evidenz? Ein Ens rationis, ein Delgöße,
dem ein schre pender Aberglaube der Unvernunft göttliche Attribute andichtet.
Das weite und breite, hohe und tiese Ver=
derben, welches in den Opusculis profliga-

tis der jungsten Offenbarung so grundlich und bundig aufgedeckt wird, ift der thatlich= fte Gegenbeweis von der Unvermogenheit und Sitelkeit ihrer Usurpation — und das ganze Nostrum ihrer Marktschreperen et-ftreckt sich nicht weiter als auf die Entblogung und Erfenntniß der Gunde und Schande, welche sie wie die verführte Beva durch llebertretung desjenigen, was sie felbst fur beilig, recht und gut balt, eingeführt bat, damit die Leichtgläubigkeit des Unglaubens überaus fundig wurde - Ja, ja, Sie hat den Mann, den herrn! und durch denselben redet er noch in den Kindern des Unglaubens, jener Erftgeborne, wie wohl er gestorben ist! — tritt ben Sohn! seinen gerechtern Bruber, mit Fußen — achtet sein Blut ber Besprengung unrein, durch welches er geheiligt ist, — und schmaht den Geist der Gnade! Die Kanzeln sind also gerechtfertigt, einen Baum ber Erkenntniß ju verwunschen, beffen faule Früchte und fable Blatter weder zur Arznen, noch zur Speise, noch zu Schürzen Dienen. — — Weg mit bem Starfen gum Brandopfer= altar bes ftarken Geiftes Diagoras! -

Was ist das für eine Philosophie mit ihrer Jakobsleiter im Traum nach verjüngtem Maßstabe? Ist sie nicht eben die Masdonna, welche uns einst weiß machte, daß unsere Seele nicht nur die Baumeisterin

Doch vielleicht ist sie jene verschleierte Isis, "die alles Gute gethan, was noch "in der besten Welt ist, und fortsährt an "all dem Guten zu arbeiten, was noch in "der besten Welt werden wird." — Usum picturae in antiquorum ceramicam introduxit PHILOSOPHIA, ne et ipsa vulgaria utensilia ad instruendos homines essent sine documento. \*) — Ihr also haben

<sup>\*)</sup> Picturae Etruscorum in vasculis nunc primum in unum collectae, explicationibus et dissertationibus inlustratae a Joh. Baptista Passerio, Nob. Pisaur. cet.

wir es zu verdanken, daß die hetrurischen Maler die Orgien gemein gemacht haben, wie jene Priester am Sabbath im Tempel den Sabbath brachen und waren doch ohne Schuld —

Mas sollen wir nun von der ganzen Mhy stagogie sagen? —,, Nichts wilkürliches, nichts "entbehrliches, nichts müßiges; sondern etz"was nothwendiges, das in dem Wesen des "Menschen" und seinen Verhältnissen zum Ens entium gegründet ist. Weil aber auch dieß ein Ens rationis ist, so wurde der gesossenbarte Name des Dings zar' ikonn das einzige Mysterium des Judenthums, und die nesdandes seines verschwiegenen Namens das tausendzüngige Mysterium des Heidenthums. Die Vereinigung dieser beiden Tincturen aber, der neue Mensch, nach dem Ebensbilde seines Schöpfers — nicht Erieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut; Barbar, Schthe; Schaarwerker, Freymäurer; ädda vant in van wart durch was die van van der der Freymäurer; ädda

Romae 767. Vol. I. p 1. Der erste Tractatus praeliminaris des britten Bandes, ber 1775 herausgekommen, führt ben Titel:

Bacchi secreta Mysteria a Pictoribus

Etruscis impune prodita — p. XIII —

XXXIV.

Diese Einheit des Hauptes sowohl als Spaltung des Leibes in seinen Gliedern und ihrer differentia specifica ist das Geheim= niß des Simmelreichs von feiner Genesis an bis zur Apocalppsi - Der Brenn= punct aller Parabeln und Typen im gangen Universo, der Histoire generale und Chronique scandaleuse aller Zeitlaufte und Familien; — damit den Majestaten und Facultaten in der Hohe die mannigfaltige Weisheit Gottes fund wurde an Gei= nem sichtbaren Sause und der unsichtbaren Gemeine der Erftgebornen bienieden. - Denn Die gange Schopfung nimmt an unsern Grimmen und Weben Untheil, weil ihre Erlosung von der Leibeigenschaft der Eitelfeit, bes Digbrauchs und Bauchs, - welcher Leibeigenschaft die Creatur nicht von frepen Stucken, fondern um desjenigen wilten unterworfen ift, der den Bauch und die Speife und die gegenwartige leibliche und geistliche Nothdurft seine Tufe gu becken eben so vernichten wird, als durch die li-centiam poeticam dieses philosophischen Jahr= hunderts die moralische Verbindlich= keit unster Vernunft, (die unsres Geschlechts ift,) ihr haupt um der Engel millen zu decken aufgehoben wird - weil, jag ich, diese Erlofung der gangen fichtbaren Ratur von ihrem Windeln und Fesseln auf der Offenba=

rung des Christenthums beruht, dessen Geheimnis ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit und Frenheit ist. Der Geist aber rechtfertigt und macht sebendig. Fleisch und Buch ohne Geist

ift fein Ruge.

Wie nun! Coll eine Scheinheilige Philosophie und hypofritische Philologie bas Fleisch freuzigen und das Buch ausrotten, weil Buchstabe und historischer Glaube desselben weder Siegel noch Schluf-fel des Geistes sepn kann? Wird aber der muftische Ginn ber Schrift burch die Engel des Lichts erfüllt, ohne daß sie wissen, mas fie bofes thun, noch unterscheiden ben geib des Herrn vom Relche und Tische der Damonen: fo wird zwar die Wahrheit Gottes durch die inneren Lugen oder Widerspruche der Wer= nunft herrlicher zu Geinem Preis; aber ihre Verdammniß ist gang recht, - und daß ber als ein Gunder gerichtet werde, ber übel thut, auf daß Gutes herauskomme — Doer follen wir außer der Littera fcripta noch einer andern Regulae Lesbiae warten?

Freund Falk! D daß — — — mich Niemand hohnte \*)! Dhne eine Postillenglosse und Recensentengeberde erinnere ich mich (will nicht fagen Ihn) dieses Namens!

<sup>\*)</sup> Num. XX. 29.

- wie einer ausgeschütteten Salbe obschon fein Madchen noch Archytas \*) bin. Ich habe mich an den ontologischen Begriffen über die burgerliche Gefellichaft, wie an des Cardinals von Reg \*\*) pa= triotischen Betrachtungen über bas Staats= geheimniß der frangofischen Monarchie erbaut. "Doch, was wir gefangen, haben wir weg= "geworfen, und was wir nicht gefangen, "nehmen wir mit und beim" - zu einem andern Zuge bey befferer Mufe. Es waren weder Schmetterlinge, noch Ameisen, noch Bienen - fondern Gottes Finger! (ben ben Cophten). Und hiemit schließe ich den 12 April 79 (auf einen fo schwarzen Vor= - mas für ein glanzender Nachmittag!) bas feit Jahr und Tag (dum moliuntur, dum comuntur) Ihnen

- φίλον ήτος,

versprochene und zugedachte Stückwerk

Abelgunde,

<sup>\*) —</sup> δείξας μεν ο είπειν εβιάζετο, ε μην βια-Gels είπεν. Aelian. V. H. XIV. 19.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires du Cardinal de Retz, Amfterd, 731, Tom. I. Liv, II. p. 175.

### 3wen Scherflein

gur neueften

## Deutschen Litteratur.

REM POPULI TRACTAS? — —

1 7 8 0.

SELL COLUMN animanille an interes Die Liebe des Vaterlandes bezieht sich natürlicher weise auf die parties honteuses desselben, ich meyne die Muttersprasche und Mutterfirche. Der hohe Geschmack an des M. Tullius Cicero sammtlischen Werken kann der Autorität unserer Vulzgata und der Popularität unsers christstathoslischen Glaubens keinen Eingriff thun. Dasher verdient das Nein! einer Janitscharens Muse eine gnädige Nachsicht und Acquiesernz, wenn die Liebeserklärung von einem allerheiligsten Pater Abbas sich herschreibt.

Dhne Sprache håtten wir keine Vernunft, ohne Vernunft keine Religion, und
ohne diese dren wesentliche Bestandtheile unserer Natur weder Geist noch Band der Geselschaft. Nach den erhabnen transcendentalen Einsichten und innern Lehren einer tiefsinnigen Philosophie stehen die Wahrheiren
und Vorurtheile der Grammatik und
Dogmatik in einer so genauen und entzückenden Harmonie mit der Politik, "daß,
"was auf den ersten Anblick lächerlich scheint,

"in den kleinsten Modistationen des allges "meinen Zusammenhanges zum Geheimnisse, "der Weltweisheit wird." Siehe Reue Apostogie des Sokrates I. Theil. S. 207

- 200. i)

Nicht aus historischer Pedanterie, son-bern wegen des Einflusses einer kleinen ortho-graphischen Praedilection in das Schieksal, vielleicht einer ganzen Familie, oder gar Proving, hat und Sueton folgende Anekdote im Leben des Augustus aufbehalten: Orthographiam, id est, formulam rationemque scribendi a Grammaticis institutam, non adeo custodit; ac videtur eorum sequi potius opinionem, qui perinde scribendum ac loquamur, existiment. Nam quod saepe non litteras modo, sed syllabas, aut permutat aut praeterit, COMMUNIS HOMI-NUM ERROR est. Non ego id notarem nisi mirum videretur, tradidisse aliquos, legato eum consulari successorem dedisse, ut rudi et indocto, cuius manu IXI pro ISTI scriptum animadverterit.

In diesem Zeugniße für das ehrwürdige Alterthum des Zesianis mus liegt zugleich ein herrliches Benspiel von der Unhinstänglichkeit selbst des ersten römischen Kaisers, "von dem ein Gebot ausging, daß alle Welt "geschäft würde" einem einzigen communi hominum errori abzuhelfen. Gleichwohl hat der unsterbliche Dichter einer deutschen

Gelehrtenrepublik den platonischen Einfall gehabt, sich mit einer Darstellung solcher idealischen und abstracten Rechtschreibung zu beschäftigen, unterdessen ein berühmter sokratischer Pädagog sich ein Verdienst daraus macht, ben dieser jungsten Geburt des Klopstockschen Geistes Hebammenstelle vertreten zu haben; ja selbige scheint ihm so wichtig für Deutsche und Ausländer, daß er ihre Einschürung, zwar nicht in die Kanzlenen, sondern in die Kinderstuben und Lesesschulen durch die eben so sigurliche als zweydeutige Weissaung eines Zeit-Traums zu empsehlen sucht.

Wenn aber die ganze Legende der Schlange im Paradiese und die uralte Abza der Erbstunde, auf nichts als eine hyperbolisches Misversständniß der Sin nlich keit hinauslausen soll, und ein allerhöchst privilegirtes Erziehungsproject den gordischen Knoten des allegorischen Orakels aufzulösen und zu vollziehen im Stanzde ist, so würden alle methodische Versuche die Orthoepie und Orthographie den "Kinsubern (und Griechen \*) und Mädchen \*\*)

<sup>\*)</sup> Ο Σόλων Σόλων, Έλληνες αεὶ παῖδές ἐτε, γέξων δὲ Έλλην ε΄κ έτι. Plato in Timaeo.

<sup>\*\*)</sup> Ισοκράτης δεήτως έλεγεν υπές της Αθηναίων πόλεως, ομοιων είναι ταῖς εταίραις — Aelian, Var. Hist. XII. 52.

"leicht und angenehm zu machen, "das Wucherfraut der Sinnlichkeit eher be= "fordern als entwurzeln.

"Wahrheit, Grunde, Ueberzeugung und "Muth richten vielleicht nichts aus, wo nicht "Berabredung, Mebereinstimmung und Unter= "testavevung, teveremstummung und tinter"stüßung der Dbrigkeit mitwirken.
"Eine auf die vernünftigsten, leich=
"testen und sichersten Grundsähe ge"baute Orthographie würde aus gezischt!
"werden, wenn nicht Fürsten und Obrig"keiten sie in den Schulen gründen, und "in ihren Rangleyen und Rathhaufern "in Uebung bringen lassen wurden. Die Ge-"lehrten allein sind hier zu unmächtig"\*) und bennoch baut man burch einen fast unvermeidlichen Trug der Ginnlichkeit Die gange Erlösung des menschlichen Geschlechts von jez dem communi hominum errore auf neue Formeln und Figuren und Typen gelehrter und philosophischer Einsichten und ihrer Aus-breitung per fas et nefas unter dem Volk. Die Gevatterschaft ober Vormundschaft bes obrigfeitlich en Urms und die wieberholten Appellationen und Apostrophen an

<sup>\*)</sup> Siehe bie Vorrebe zum ersten Theil bes beutschen Sprachforschers, zur besonbern Prufung empfohlen bem ruhmvollen Kleeblatt Deutschlands. Stuttg. 1777.

Euch, Großen der Erde! haben aber eben so viel Bedenklichkeit in Absicht der Erziehung als der Rechtschreibung, zum Behuf des Systems einer Harmoniae praestabilitae zwischen Schreiben, Reden und Densten, und zur Pflanzung eines nahe bevorstestenden Simmelreichs auf Erden, durch die

herrschende sofratische Philosophie.

Selbst bei der möglichsten und thunlich= ften "Berbefferung offenbarer Rebler" in ei= ner fo geiftigen Ungelegenheit als Sprache ift, halte ich es mit der ofonomi= ichen Klugheit, Tolerang und Enthaltsamfeit bes Hausvaters im Evangelio, nicht zu vorlaufig und übereilend, fondern gaudernd fich ju gauen \*) in Ausgatung des Wus derfrautes, und es aufschießen zu laffen bis zur Erndte - "Denn es muffen aufhoren Die Weiffagungen und aufhoren die Gprachen," und das Erkenntnig wird auch aufhoren, und wegen überhandnehmender Ungerechtigfeit wird Die Liebe des Vaterlandes erkalten; weil summum ius und summa iniuria, wie Licht und Schatten, ungertrennliche Zeitverwandte ber finnlichen Unterwelt sind, bingegen Gerechtigkeit ohne Unsehen der Derson und ihrer Physiognomie ein Regale bes jungften

<sup>\*)</sup> Ensods Beudeus Siehe Caium Suetonium Tranquillum Lips. 1748. p. 90. §. 25.

Nichters, der die glaubigen, geduldigen und heiligen Liebhaber seiner, — wiewohl verzgangenen und kunftigen Erscheisnung, dennoch — vom Anfange bis ans Ende der Tage — un sichtbaren Gegenswart, — mit reiner und schöner Seide ansthun, aber alle poetische Illusionen und politische Usurpationen der apokalyptischen Bestie, des Lügenpropheten und der babylonischen Mutster-Jungser and Licht bringen und zu Nicht, zu Nicht! machen wird — durch das medu. Seines Mundes!

Durch anhaltende Bemühungen, "dem "Unbestimmten Festigseit zu geben, und "das Ueberflüssige (rein abe:,:) zu "schneiden" artet alle Freyheit zum Mechanismus aus; der Leichnam wird verwandelt zum Skelet und das Salz der Erde zum Todtenkopf. Nichts widerspricht mehr der Natur und dem Fortgange der Sprachen, als jüdische oder chinesische Pünctlichkeit, monachischer Laconismus, Eyclopismus und Evnuchismus! Utinam abscindantur! Gal. V. 12.

Je mehr nun die poetische Darstellung einer D to graphie dem Ideal der deutschen Gelehrtenrepublik entspricht; desto unbrauchbaster wird sie als Werkzeug zum ersten Geschäfte des Buchstabenspiels, falls man es nicht zur Matricul des dortigen Burgerrechts

wandeln wollte. Das große Chasma der Weste im Horizont eines Literators, Patrioten, Projectmachers und eines Grammatifers, Pabagogen, Erziehers ist in der Abendlection des zwepten Morgens oder Tagewerks (S. 225. 226.) gründlich und genau bestimmt, nehmlich: daß die freywilligen Beyträge des ersteren zur Ausbildung einer Sprache, wie sie seyn könnte oder sollte, in miraculis speciosis und analogischen Beyspielen bestehen; letzterer aber, mit Berleugnung aller Klügesley und Neusindleren, schlechterdings die Sprache nehmen musse, wie sie ist, mit allen Muttermälern der Sinnlichkeit, weil der Tyrann und Sophist — VSVS

Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi durch nichts als padheara sadhuara, seidende Gelehrigkeit, afthetischen Gehorsam des Kreuzes entwassnet, und nur mit dem Bild und der Ueberschrift seiner eigenen Zinsemunz e befriedigt werden

fann.

Der Buchstab militairischer und finanzischer Gerechtigkeit heißt Legion und Million. Billigkeit ist ein Kind der Wahrheit — die alles positive in 1 (Symbol der Gottheit) — und der Gnade — die alles negative in 0 (Element des Universi!) auslöst. Geset hat Schwert und Wagschale, (Mord und Lügen) zur Rechten und Linken eingeführt; und jede Reformation bes Gesetzes wird ein frischer Duns ger der Chicane. Muthblinder als Biles ams Seele und Lehre ist die Muse eines Ges setzebers, der Triebsand zu Grundsagen macht, und der Ruhm eines irrenden Ritters, der in sein Eingeweide wuthet oder mit seinem eigs

nen Schatten ficht.

Der unsterbliche Dichter einer allegorisschen Gelehrtenrepublik scheint zwar manchen Einwurf in der Ferne zum vorauß gesehen und durch seine Winke weggescheucht zu haben; aber alle spstematische Presbyterie der Folgerungen und ihrer himmelblauen Reishenisk, gleich der Mutter Thetis Taufe, für die Ferse des achillischen Grundsaßes verloren. Ist es Seine und Meine Schuld "in Zeis, ten zu leben, die es mit den Vorurtheis, len kurz und gut abthun?" Siebe über die neueste Rechtschreibung S. 48.

## II.

Einen so frommen Liebhaber ber Wahrheit zu ihrer Erkenntniß zu bewegen, habe ich wester ein olympisches Gewitter noch achestontische Ueberschwemmung in Prosa nothig. Sie, die unerkannte Huldgöttin, schwebt ja auf den Lippen seines Mundes, und schlägt im Tact seines Herzens.

"Deutschland gesteht, durch die allge"meine Rechtschreibung, gewissen Gegenden

s, die richtige Aussprache zu" (S. 11.) Folgslich wird von allen Deutschen und herrn Klepstock selbst der Orthographie eine größere Sphäre als der Orthoepie zuerkannt; folgslich nicht Aussprache überhaupt, sondern nur eine gewisse und außerwählte, die nämstitt und ihr Tradition alleichem durch die alle lich erst ihr Creditiv gleichsam durch die all= gemeine Rechtschreibung erhalten, (und zwar gemeine Rechtschreibung erhatten, (und ziede zur Norm, nicht aber zur Form derselsben,) wird auch eingestanden. Dieses Ausgemeinere der Nechtschreibung überschreitet alsso das Gebiet des Gehors und schließt das Besondere und Einheimische oder Eigenthümsliche der Aussprache aus. Diese Ausschlies Bung tonhafter und horbarer Bestimmungen, worin eben das Allgemeinere besteht, giebt daher Fug und Raum zu einer Compensation anderweitiger, vornehmlich etymologischer, syntactischer und grammatikalischer Bestimmungen , damit der wechselseitige Mangel und Ueberfluß horbarer und augenschein= licher Sinnlichkeit durch Mittelbegriffe des fensus communis zur Gleich heit gebracht werde, wie geschrieben steht: abundantia inopiae sit supplementum, ut siat aequalitas 2. Cor. VIII. 14. Daber die Forde= rung, "daß ber Schreibende beutlicher als "der Redende sepn muffe, nicht so sonderbar

Die überwiegenden Gegengrunde liegen aber in dem theils falschen, theils zu engen

Zwecke (S. 50.) den die neueste Nechtschreisberen zum voraus setzt: "nichts mehr und nichts "weniger als das Gehorte (einer durch die allgemeine Nechtschreibung bereits accreditirten oder zugestandenen Aussprache) zu bezeichs "nen." Sin Cirkel der Begriffe ist die Lieb-lingsfigur und der heiligste Typus unsfers epidemischen Neformationsschwindels und des zeitigen Eifers, nach dem Wandel obwaltender Mode, mit den Vorurtheilen kurz und gut herumzuspringen.

Man schreibe was man benft, man schreibe, was man spricht\*)

Diesen alten Leberreim hab ich, noch als ein Kind, von meiner seligen Muhme gelernt. Denn so wenig der Zweck des Redens in bloßen Artikulationen und Modifikationen blinder Tone, noch weit weniger besteht der Zweck des Schreibens in einer Abzählung, Abzwägung und Punctirung ihrer stummen Statthalter; welches alles auf eine pharisaische Auszehntung von Munz, Till und Kummel hinzuläuft, in Verhältniß des wahren, natürzlichen und höheren Zwecks, der sowohl Rede als Schrift vereinigt — zu einer Schechine, Stiftshutte und Wagenthron unserer Gedanken, Begriffe und Empfindungen durch

<sup>\*)</sup> Siehe Brodes irbisches Bergnugen in Gott,

borbare und sichtliche Zeichen ber Sprache. Diese materiellen Sulfomittel unserer gei= stigen Noth durft und Willführ in den letten und einigen 3 weck zu verman= deln, ware ber allergrobite Migbrauch voetischer Licenz und Sinnlichkeit.

Roth ift feine Tugend; und Sparfam= feit fein Gefet. Rach der Unterscheidungs= Fraft eines fast zu spizig wizigen Ropfs kann man von Leuten , "die durch die Rase reden, nicht fagen, daß fie durch die Rafe reden."

Rede, daß ich dich fehe! Barbatum haec crede magistrum Dicere, forbitio tollit quem dira cicutae. PERSIUS IV. 1. 9.

Rlopstock mennt im rechten Ernst: Schreibe, daß ich dich hore! Was wird aber nun aus dem Spott uber die gemaltern Geruche? Buchftabiren im lefen und Schreiben muß durch gleichformige Ile= bung des Auges und Ohrs, des Gebacht= niffes und der Bunge gelernt; Die bruderliche Gifersucht ber Glieder und Rrafte aber durch feinen Gprung über bruderliche Mauern eines Spftems beigelegt merden.

Die Sarthorigfeit, welche ber allgemeinen Rechtschreibung vorgeworfen wird, ift lange nicht so anstößig als das Augen= weh eines in der Monchenschrift vor der Mitte des vierzehnten Jahrhun=

derts \*) ungesibten Lesers, bem es wie dem Blinzer zu Bethsaida im Evangelio St. Marci \*\*) geht; weil durch die neueste Nechtschreisberey unsere deutschen Wörter, gleich Davids Knechten geschändet werden, benen Hanon, der König der Kinder Ammon, den Bart halb beschor und ihnen die Kleider bis an den Gürtel abschnitt, daß David ihnen sagen ließ: Bleibt zu Jericho bis euer Bart geswachsen ist. 2 Sam. X. 4. 5.

Da unser Auge von Natur taub, und unser Ohr blind ist; so läßt sich letteres kaum "durch die Substitution zur genetis"schen Grundlage allgemeiner Nechtschreibung" brauchen: sondern wir mussen vielmehr unserm repräsentativen Erinnerungsvermögen durch anhaltende Bearbeitung eben diesenige Ferstigkeit zu verschaffen suchen, welche wir im Denken durch die Totalität unserer Sinne erlangen mussen; "weil Tone und Buchstaben durch ihren anerkannten Eindruck nichts als die dunkeln Triebfedern sind, durch deren Reih in beiden respective competenten

<sup>\*)</sup> Epoche aller unferer heutigen Buch ft abenverfchwendung und aller Unarten; fagt der beutsche Sprachforscher S. 232. 162.

<sup>\*\*)</sup> VIII. 24. Βλέπω της άνθεωπης, έτι ώς δένδεω οξώ περιπατώντας.

Sinnen eine Empfindung erweckt wird, die man ohne es zu wissen und zu wolzlen, als Anfangsleiter nach tonenden Inztervallen und augenscheinlichen Veränderunz gen zu Zeichen der Gedanken angenmmen und ohne ihr ferneres Bewußtseyn bis

ber gebraucht hat."\*)

Au pis - aller eines Wortspiels und Familienspasses nennt man hier zu Lande, vermittelst einer Abbreviatur, dergleichen est unzählige in der Sprache der Bewohner des Pitatus = Berges\*\*) geben soll, den Werfasser von Sophiens Reise den Zosiesten, mit dem feinen Nachdruck einer Affectation, wie der P. le Zellier den beredten, galanten, intoleranten Bosuet einen Moleonisten \*\*\*) hieß, und D. L— woll=

<sup>\*)</sup> Siehe Beobachtungen über Stumme und über bie menschliche Sprache in Briefen von Samuel Heinke, I. Th. Hamb. 1778. S. 61. 49.

<sup>\*\*)</sup> Les Montagnards du Mont Pilate ont generalement de l'esprit — Leur langage differe de celui du platpays et ils sont convenus entr'eux de Mots, qui signissent des phrases entieres: ils parlent, comme nous écrivons quelque fois, par abbreviations. Le Nouvelliste Oeconomique et Littéraire Vol. XII. à la llaye 1756. p. 103.

<sup>\*\*\*) -</sup> für Moliniften, wegen feiner Bertraulichkeit mit einer Fraulein von Moleon.

te sagen Luther, den Engel im Daniel "thun "läßt, als verbräche er das Wort Meß im "Neden williglich, daß ers vor großem Un"willen nicht mag recht nennen Meße, son"dern spricht Mäusim." Siehe das XII. Kap. Danielis ausgelegt durch diesen armen Sunder in seiner Vorrede.

Also auch die allgemeine Rechtschreibung "bewahrt die Begriffe, Meynungen, Vorur= "theile eines Volks bis zur feinsten Nebenaus= "bildung, selbst in jenen winzigen, unwahr= "haften, etosiologischen Fragmenten auf." Man könnte dieses Ausbewahrte die Mådch en= seele der Sprache nennen, an deren Rosen= und Narcissenmond sich die Metaphy sik der Midasschreiberen vergreift. Ja, es ist eine traurige Ehre für diese mythischen Nym= phen, an den Gliedern, die uns dün= ken\*) — zum Ersah mit Häcken versich die Ech ve! verwandelt zu werden! \*\*)

Schoner Patriotismus der neuesten Egerie Anepistemospne, der durch eine ety=

Siehe Histoire d'un Voyage littéraire fait en 1733 par Jourdain à la Haye 1735, ober Memoires anecdotes de la Cour et du Clergé de France. p. 108.

<sup>\*) 2</sup> Ror. XII. 22 - 24.

<sup>\*\*)</sup> Siehe neuntes und zehntes Fragment über Sprache und Dichtkunft. S. 20. 43.

mologische Uebersetzung seine eigene Anhanglichkeit an den hieroglyphischen \*) Buchstaben des Gehors und verjüngten Maßstab orthographischer Gerechtigkeit paradigmatisit! Zu einer Wiedergeburt der allgemeinen Nechtschreibung gehort mehr als ein Krebsgang jenseits des vierzehnten Jahrhunderts und seiner Monchenschrift. Wer nicht in die Gebarmutter der Sprache, welche die DEIPARA unserer Vernunft ist, eingeht, ist nicht geschieft zur Geistebtause einer Kirchen = und Staatsresor= mation.

RES POPULI — RES DEI! Sind aber die Impromtus eines Galilei und Newtons einmal zu ewigen Gesetzen der Natur verklart: so muthen wir ihrem Schopfer Selbst zu, sich in den Schransten dieses Sandusers zu halten, und trauen ihm weder die Macht noch das Herz, selbizge zu übertreten. Die neueste Eregese ist so mitleidig und schamhaft, den Geist der Weiss

<sup>\*)</sup> Ueberbleibsel des Gottschedschen Sauerteigs, "der aus unsern Buchstaben hiero"glyphen machen wollte, obgleich der große
"Sprachkenner Frisch dawider ben aller Ge"legenheit geeifert hat." Siehe grammatische Abhandlungen über die deutsche Sprache von Abraham Gotthelf
Mäzken I. Band. Brest. 1776. S. 39.

fagung mit den Lumpen alter Lokalvorurs theile der judischen Orthodorie zuzudecken; un= terdeffen ihre Schwester Dogmatik so brako= nist - out-heroding Herod! - uber je= des ihr in dem Weg liegende Vorurtheil un= serer dristlich = katholischen Orthodorie den Stab bricht. Vorurt heile sind also die Martyrer des philosophischen Menschenhasses und zugleich das Organon der babylonischen Architektonik und hermenevtischen Taktik. Weh euch Schriftgelehrten und Pharifaer der all= gemeinen deutschen Otographie und Orcodo= rie, die ihr der Minnefanger Graber baut, und schmuckt die Graber des vierzehnten Don= chen Jahrhunderts und fprecht: Er treibt bas Vorurtheil bes Alterthums und der Gewohnheit aus durch Vorurtheile der Eigenliebe, Neuheit oder der eignen Erfindung. \*) Thr &! und &! gebt über euch selbst Beug= niß, erfult und hauft das Maß eurer Gi= telkeit, Ungerechtigkeit und Verdammniß oh= ne Menheit! oder eigne Erfindung! fondern durch Wucherfraut von Rarrheiten "und Marrentheidigungen" die nicht orthogra= phischen Blumentohl, sondern ra Baeureen re vous, The reigio xai The avarte TE OFOT be= treffen.

<sup>\*)</sup> Allgemeine beutsche Bibliothef B. XXXIX. St. 1. S. 263.

Denn gehoren die Saare unfered Saupts, bis auf den Wechsel ihrer Farbe, zu ben Datis der gottlichen Providen; marum foll= ten nicht die geraden und frummen Grundstriche \*) und Zuge unserer symbolischen und typischen, (aber nicht hieroglyphischen) Sandichrift, Gegenbilder und Spiegel einer Theopnevftie, 2. Tim. III. 16. einer uner= fannten Centralfraft feyn, in der wir leben, weben und find - einer atherisch = mag= netischen Electricitat, "die bis auf die ein= "fachen Gubstangen bes gangen Weltalls bin= "durch dringt" Dieses verscheuchte Taubener= fenntniß ist wenigstens nicht wunderlicher, transcendentaler und unbegreiflicher als der bunfle Schulglaube, welcher es gar nicht lacherlich finden, sondern schier gemach= lich verdauen kann, "daß die Art und Weise "eines Parifer Vatermordes in feinen flein= ,ften Modifikationen coordinirter gewesen mit "dem linken als mit dem rechten guße, den "ein ciceronianischer Bramine erst nach jenem "aus bem Ganges erhob."

Welfchlands unfauberer Geift ift ausgefahren, durchwandelt durre Statte, sucht Ruhe und findet ihrer nicht und kehrt mit fie ben Geistern, die arger find als er felbst, in seinen mit Besemen gekehrten und geschmuckten Pallast beim — bis ein Starke-

<sup>\*) -</sup> lara ir i pia reguia - Matth. V. 18.

rer über ihn kommt, der ihm seinen Harnisch nimmt, darauf er sich verläßt und den
Naub austheilt, — und er wie ein Blis vom
Himmel fällt. — — "Daß jemand ein
"Buch schriebe von meiner Sache:
"so wollt ichs auf meine Achseln
"nehmen und mir wie eine Krone
"umbinden. Ich wollte die Zahl
"meiner Gänge ansagen und wie ein
"Kürst wollte ich sie darbringen."
Hiob XXX. 55. 37.

Weit davon, dem mahren und nuß= lichen Verdienst des Erfinders, irgend zu nahe zu treten, wurde ich der erste seyn, feine neueste Rechtschreiberen nicht nur gur Darstellung poetischer, patriotischer, kosmo. politischer, philantropinischer, akademischer Pro= jecte, Declamationen und Antithesen, son= bern auch zum Gebrauch der Kanglepen, Rath= baufer, Cabineter, Toiletten, Almanache, Bibliotheten , Magazine, Encyclopadien 2c. 2c. zu empfehlen, aber noch nicht vor der Sand in usum Delphini fur die Rinderstuben und Leseschulen, noch weniger zu lehrbuchern und zur öffentlichen Erbauung und Andacht des Wolks 1) weil der Geist der neuesten Gprach= forscher (S. 206.) weissagt: daß es viele Rotten, "unter den Zesianern geben mur-"be, wenn ber Befianismus gelten foll= "te;" welches ben der zugestanden und durch Gewohnheit zur Idiosynkrasie gewordnen Sarthorigkeit, und ber bem Stolz und Gigensinn des Gehors überlassenen Erfindung und Unterscheidungsfraft des Gehorten und Ungehorten, eben nicht unwahrscheinlich ist.

2) Weil ben Ausstellung des Grundgesetes im Zweck der Rechtschreibung ein Miseverständniß zum Grunde liegt, und das ganze Universalmittel selbst nichts als ein leidiges Ohrenpolster der Sinnlichkeit ist; keine wahre Quadratur der Verhältniß zwischen Aussprache und Schrift, und ihrer auszugleichenden Incommensurabilität, ohne Fragmente noch Fractionen.

3) Weil überhaupt alle Altflickerepen der besten Welt auf die Windund Beutelschneideren hinauslausen, Geset,
aus Mangel ihrer Sinsicht, in Vorurtheile, und Vorurtheile, aus einem abermaligen Mangel ihrer Sinsicht, in Gesetz zu
verwandeln sans rime et sans raison

4) Weil Gesetze allein nicht fordern, und Vorurtheile, "die Gott gereinigt "hat, nicht gemein machen — den Unz"reinen aber und Ungläubigen nichts rein, sondern unrein ist beide ihr Sinn und Gewissen. Mit unserm Wachsthum in Erstenntniß des Guten und Bosen wächst also auch unsere Verbindlichkeit und nach St. Petri Vorschrift zu verhalten megordoxurus zut onsidorus

Es werde!— Erstes und lettes Wort dreveiniger Schöpfung!— Es ward Licht! Es ward Fleisch! Es werde Feuer! Siehe ein neuer Himmel und eine neue Erde— (ohne Meer und eine neue Kreatur! Das Alte ist vergangen, siehe! Ich mache alles neu worden. Siehe! Ich mache alles neu!—— "HERN! wo da?"— "Wo ein Aas ist, da ist ER!"

— faxis tantum volucresque feraeque, Sculptaque fervabant magicas animalia linguas.

Lucanus III. 223. 224.

Μνημονεύετε της γυναικός Λώτ.

Luc. XVII. 32.

## Recension

ber

Critik der reinen Bernunft.

1781.



Eritik ber reinen Vernunft, von Immanuel Kant, Professor in Konigsberg. Riga, Hartknoch 1781. S. 856. in gr. 8.

"Unfer Zeitalter ift bas eigentliche Zeitalter der Critif, der fich alles unterwerfen muß. Religion, durch ihre Beiligfeit, und Gefetgebung burch ihre Majeftat, wollen fich gemeiniglich berfelben entziehen. Aber alsdann erregen fie gerechten Berdacht wider fich, und fonnen auf unverfiellte Achtung nicht Unfpruch machen, welche die Bernunft nur bemjenigen bewilligt, was ihre frege und offentliche Drufung bat aushalten fonnen " Dit unverftellter Uchtung fundigt auch Recenfent vorsiehendes Werk an, um wenigstens durch feine eingeschränkte Unzeige eine frege und of. fentliche Prufung ben Lefern, die folder gewachsen und durch Muße sowohl als Geschmack bagu berufen find, ju befordern.

Leibnit intellectuirte die Erscheis nungen, Locke sensificirte die Bers fiandesbegriffe, und die reine Bers

nunft affimilirt Erfcheinungen und Beariffe, Die Elemente aller unferer Erfenntnif. Au einem transcendentalen Etwas = x, woo bon wir gar nichts wiffen noch überhaupt .wiffen konnen, fobald es von den finnlichen Datid abgesondert ift." Erfenntnig, Die fich nicht mit den Gegenftanden felbft, fondern mit Begriffen a priori bon Begenftanden be-Schäftigt, beißt transcendental, und die Eris tie ber reinen Bernunft ift die vollständige Abee einer Transcendental. Philosophie. Unter biefem neuen Ramen verwandelt fich bie verjährte Metaphyfit aus einem zwentaus fendiabrigen Rampfplat endlofer Streitigfeiten auf einmal in ein fnfiematisch gepronetes Inventarium aller unferer Befite burch reine Bernunft - und fcwingt fich auf ben Kittigen einer giemlich abffracten Genealogie und Beraldit gu ber monarchischen Burde und olympischen hoffnung ,als die einzige aller Biffenschaften ihre absolute Bollendung, und zwar in Burger Beit, ju erleben, ohne Bauberfunfte," noch magische Talismane, wie ber weise Selveting \*) fagt, "alles aber aus Principien" - beiliger als ber Religion, und majeftatis fcber

<sup>\*)</sup> de l'Homme, Sect. II. Chap. XIX.

icher als ber Gefekgeber ihre. Gleichwohl banat die Moalichfeit oder Unmöglichfeit einer Metaphofif noch immer von der vielfeitigen und unerschöpften Frage ab: Bas und wie viel fann Berffand und Bernunft fren bon aller Erfahrung erkennen? Wie viel darf ich mit ber Bernunft, wenn mir aller Stoff und Benfiand ber Erfahrung genommen wird, etwan auszurichten hoffen? Giebt es menfchlie de Erfenntniffe unabhangig von aller Erfah. rung - Kormen, unabhangig von aller Materie? Worin besteht der formelle Unterschied ber Begriffe a priori und a posteriori? Liege gewiß ein Geheimniß in der differentia specifica analytischer und sonthetischer Urtheile verborgen, das feinem von den Alten einge. fallen fenn follte? Sind prius und posterius, Analysis und Synthesis, nicht naturliche correlata und zufällige opposita, beide aber, wie bie Receptivitat des Subjects jum Pradicat, in der Spontaneitat unserer Beariffe gegrundet? Sind ideae matrices und ideae innatae nicht Kinder eines Beiftes? -Entspringen Sinnlichfeit und Berfand, als die zween Stamme ber menschlichen Erfenntniß, aus einer gemeinschaftlichen, aber und unbekannten Wurgel, fo daß durch jene Gegenftande gegeben, und durch diefen gebacht (verstanden und begriffen) werden,

wozu eine so gewaltthätige, unbefugte Schei, dung deffen, was die Natur zusammengefügt hat? Werden nicht beide Stämme durch dies seichotomie oder Zwiespalt ihrer transcendenstalen Wurzel ausgehen und verdorren?

Erfahrung und Materie ist also bas Gemeine, durch dessen Absonderung die gessuchte Reinigkeit gefunden werden soll, und die zum Eigenthum und Besit des Vernunft. Vermögens übrig bleibende Form ist gleichs sam die jungfräuliche Erde zum fünftigen Spsiem der reinen (speculativen) Vernunft unter dem Titel: Metaphysik der Natur, wovon gegenwärtige Eritik bloß die Propädeutik ist. Da nun aber der ganze Inhalt nichts als Form ohne Inhalt senn muß, so war auch keine ausgezeichneter, als das Gemächte der scholasischen Kunsisorm, und kein Schematismus reiner, als die Synthesis des spllogistischen apodictischen Drepfußes?

Nach Maßgabe des Bestimmbaren und seiner Bestimmung sind die beiden Hauptstheile eine transcendentale Elementarund Methodenlehre. Naum und Zeit als die reinen Formen der Sinnlichkeit ab extra et intra, ihre empirische Realität und transcendentale Idealität werden in der

transcendentalen Alefibetif, als bem erffen Theile ber Elementarlebre, fo gewiß und un. zweifelhaft bargeftellt und erlautert, ,als iemals von einer Theorie gefordert werden fann. bie jum Organon bienen foll." Die tranfcen. bentale Logit zerfällt in die gemeine, in Analytif und Dialectif, doch mit bem Unterschiede, daß fich erftere, mit ihren Categorien und Amphibolien einer neuen Topif, als ein bescheideneres Synonym der gemeinen Ontologie empfiehlt. Beil aber formelle Reinigfeit, ohne Inhalt noch Gegenstand, nothwendigerweise und ,ohne ihre Schuld" in Scheinheiligkeit ausarten muß, so ift die transcendentale Diglectif eigentlich ba. au bestimmt, diefen ebenfo unerfannten als unbeilbaren Erbichaben, als die mahren pudenda ber reinen Bernunft, gu verflaren, namlich, ihre Paralogismen in Unsehung des vsuchologischen Ichs und ihre Untinomie in Unsebung aller fosmologischen Ideen per thesin et antithesin, gleich bent wunderlichen Rrieg in einem alten Rirchenlie. de: wie ein Tob den andern fraf. Rach Diefer Untocheirie ober Euthanafie bringt endlich die reine Bernunft bis jum Ideal ihrer muftischen Einheit, als bem regulativen Princip ihres gangen constitutiven Schematismus und afibetischen Gebaudes.

Den Schluß ber Elementarlehre S. 631 — 704 macht eine vorzüglich con amore ausgearbeitete Eritik aller speculativen Theologie; wiewohl die scharffinnige Beobachtung über Platon S. 314. auch an dem Gesseheber und Kunstrichter der reinen Vernunft selbst bewährt werden durfte.

Die transcendentale Methodenlebre bestimmt die formalen Bedingungen eines vollständigen Suftems der reinen Bernunft, bandelt von ihrer Difciplin, welche treff. lich parallel lauft mit der paulinischen Theo. rie der Disciplin des Gefetes, ihrem Canon, ihrer Architectonif und gulegt bon ihrer Geschichte nach ber brenfachen Abficht : 1. ihres Gegenftandes, wo Epifur als haupt der Gensual. und Platon der Intellectual . Philosophie, 2. des Ur. fprungs reiner Bernunft . Erfenntniffe, wo Ariftoteles als haupt ber Empiriften, und abermal Platon an der Spike der Reologisten erscheinen; 3. der Methode. Die naturalistische ift bloke Misologie, auf Grundfate gebracht, und fallt in die Ungereimtheit, die Bernachläßigung aller funft. lichen Mittel wie eine eigene Methode anzuruhmen. Die scientifische fann nicht anbere als inflematisch verfahren. Chriftian

Wolf unter ben Dogmatifern und David Sume unter ben Steptifern find velut inter ignes luna minores. Der fritische Wea war allein noch offen. - Diefer neue Jugffeig fceint eben fo unbequem gu einer Seerfrage, als eine Tangerlinie gum gemeinen Ruffteige ju fenn. Der Indifferentis. mus ,als eine Wirfung nicht des Leichtfinns, fondern der gereiften Urtheilsfraft unferes Beitalters" giebt fich zwar fur fritifch aus; weil aber geine erfunftelte Gleichaultiafeit in Unfehung folder Materien und Gegenftan. be, die der menschlichen Natur und ihrem Intereffe nicht gleichgultig fenn tonnen" ent. weder ein muthwilliges Blendwerf der tiefften Beuchelen ift oder ju den Phanomenen von bem funesto veterno bes Weltalters gehört, fo fonnte biefer Indifferentismus füglicher bnvofritisch oder auch politisch beißen, im Gegensat sowohl der ffentischen Unarchie. Die über bem Chaos ihrer Methode gur Kaulbeit verzweifeln muß, als des bogmatischen Despotismus, ber burch Torsea medrega oder, wenn ich mir einen oberbeutschen Cynismus erlauben barf, a . . lings au Werke geht, und mit Waffen des lichts das Reich der Finfiernis und Barbaren ause breitet. Demfelben Abt Terraffon zu Kolge, der die ästhetische Länge transcendentaler

Schriften nicht ab extra sondern ab intra geschätzt wissen wollte, besteht das Glück eines Schriftstellers darin, von einigen gelobt und allen bekannt — Recensent sest noch als das Maximum ächter Autorschaft und Critik hinzu — von blutwenigen gesaßt zu werden.

Quantum est in rebus inane! Sunt lacrumae rerum!

ben 1. Juli 1781.

## Briefe.

Bon 1779 bis 1784.



## 243. Un Lavater.

Ronigsberg am großen Neujahr 1779.

Chrwurdiger, lieber, treuer helfer am G. Peter, Freund, Geber, Gie und Du! Unt 3ten Jul. erfreute mich ein ganges Pack und ein Biertelighe altes Billet doux voll romifcher Personalität und individueller Ingennität. Sa. be mich und Undere an Ihren und beinen Baben gelabt. Ift die wefentliche Lehre bes Evangeliums auch aus bem guten Schafe beines Bergens und beiner Sand? - Bin arm, liebfter Lavater, auch am Beift - muß leiber auf die Seligfeit bes Gebens und die Pflicht des Wiedergebens Bergicht thun. Bin über zwen Sahre mit blinden Beben, leeren Sechswochen, ichwindenden Suften und schwellendem Bauche ber Autorschaft beim. gesucht worden, auch noch nicht im Stande einen Bechfel meines Wittwen. Grames und Baifen . Leidens abzufeben. - Saft dein Monument glucklich geendet in unferem an Menschenkenntniß und Liebe oben Meon. Rein Fleiß noch Zweck der Arbeit ift verloren im herrn. Mich auch darin auf eine so eigene

Art einverleibt, hervorgestochen und verjungt zu sehen, ist mehr als eine Wasser, und Fener Probe meiner Menschlichkeit gewesen, und ein Schüssel, vielleicht auch Schwert, zur Offenbarung mancher Gedanken in dieser und jener Seele.

- Nach einer Pause von 14 Tagen ergreife ich wieder die Feder, kaum in einer bessern Fassung. Ich bin eine so feige, träge Memme, daß ich, wie der Teich zu Bethesda, dann und wann die Erschütterung eines Engels nothig habe, und mehr als ein Sichtbrüchiger für alle Geschäfte des Lebens. —
- Thre Aussichten habe ich auf meine Art durchlaufen um den Eindruck des Ganzen zu genießen. Vermiste darin das hieher geshörige supra nos mehr mystisch = apoka. Ipptischen Gebrauch der Vibel, die zu mediis terminis und Gleichungen unbekannter unendlicher Größen ergiebiger ist, als alle Spsteme und Hypothesen alter und neuer Philossophie, falls ich meinen Ahndungen hierüber trauen darf. Sed manum de tabula! was kommt aus allem Vicher = und Brief. Schreisben heraus? das ist der Wurm, der mich nagt. Geht's mir doch wie S. Paulo, Nom. VII. 15., denn ich weiß nicht, was ich schreibe, und ich schreibe nicht, das ich will.

Steinbart's System, bas ich mit nach haufe gebracht, scheint ein neues Monstrum ex Africa zu seyn. Der herr wolle Frucht der Lippen schaffen, die da predigen Friede, Friede! beide denen in der Ferne und in der Nache, und wolle uns heilen! Jes. 57.

244. Un Berber. Ronigsberg ben 21. Febr. 1779.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, So war es nicht gemennt — feines von meinen Kindern hat einen Pathen, pfenning aufzuweisen. Aber ben der ganzen Einkleidung, die Ihre würdige Costa — ich weiß Ihr keinen heiligern Namen zu geben, ohngeachtet er in Gichtels theosophischem Sendschreiben entweiht worden — dem Angebinde zu geben gewußt, ist mir ganz anders zu Muthe gewesen. Es ging gerade zum herzen — ohne Nund und folglich ohne Dank noch Murren. Das rechte Wohlgefallen und Behargen ist göttlicher Genuß ohne Geschwäß.

Den 15. Jan. erhielt ich den ersten Brief von Kraus aus Berlin, worin eben nicht viel neues, aber doch eine Nachricht war, die mich ein wenig in Wallung brachte, daß P. Strabo sich wieder an Bernoulli gewendet und diefer sich an den ruffschen Minister, um vielleicht Pardon und Abschied zu erhalten. Ben der

geringffen Gabrung meines Gemuthe befomme ich Appetit ju effen ober Inflinct ju lefen. Im Ranterichen Laben ift alles aus und mit bem Sartungichen bab' ich nichts zu thun. Doch alucte es mir noch denfelben Abend die Lieder der Liebe zu erhalten, wornach die Lufternheit unuberwindlich geworden mar, bag ich mich angriff, felbige ju fillen. Reine bon allen Ihren Schriften bat mir einen fo fußen Abend und Eindruck gemacht als diefe. Das Werk betrifft fo ben Mabel meiner Bibel. -Gott gebe, daß Ihre Apokalypse auch fo gut gerathe, und ich will Ihnen gern erlauben, daß Sie in Ihrer Autorschaft wie ben ber Sochzeit ju Cana, eine Daufe machen und fich ausruhen. Ich wurde beforgen in meinem Urtheil wiber mein beffer Wiffen und Wollen bestochen zu fenn, wenn nicht erft ben atten Ihr guldner Zwillingsbrief angefommen ware. Ich erkannte Ihre Band nicht und fab felbige fur Raufmanns an, bem ich eben antwortete, weil mir eine fleine Unpaflichfeit Dufe gab, allerhand aufzuraumen, worunter auch Die Antworten nach der Schweiß waren. Jest bin ich wieder vierzehn Tage hauslich und jum Theil bettlagerig gewesen an Bluffieber, berdorbenem Magen und einem Ochaben, ben ich meine Philisterflechte nenne, und bie mich feit vielen Jahren beunruhigt, aber niemals

fo viel Schmerzen als diesmal gemacht hat. Ich habe so viel Kunstverständige bereits confultirt, die mich alle mit der Furcht eines kunstigen Uebels, das fistulos werden konnte, ausgelacht haben. Jedermann erklärt sie für eine unschuldige Flechte, die kommt und vergeht und weiter nichts auf sich hat. Desto besser für mich.

Bas aber ben eigentlichen Schaben 90. fenhs betriffe; fo ift die Auflofung deffelben eben bas fur mich, was ienes Rifder - Rath. fel dem blinden Somer gewesen fenn foll. Den einzigen Dienft im gande, ben ich mir felbst gewünscht habe, ohne ihn hoffen zu burfen; fast nichts baben zu thun noch zu verantworten, als Schildwache zu halten mit eis nem Buch in der hand, welches wohl fren. lich ein Saupt . Aliment meiner Sppochondrie ift; denn daß es mir daran nicht fehlen fann, ift fein Bunder, wenn Gie fich meine ffatige Lebensart von 67 an vorftellen, meinen naturlichen Sang jum Effen, Trinken, Schlafen, nebit dem gangen Geschmeiß von blinben und heftigen Leidenschaften in petto -

Auch keine Hauptschulden, wie Sie muthmasken; alles beläuft sich auf 100 Mthlr., die mir Hippel seit einem Jahr ohne Termin und Interessen vorgeschossen, und einige andere Kleinigkeiten. Ich schreibe jeden heller an, be-

fuche kein öffentliches haus, erlaube mir keisne Ueppigkeit weder in Rleidung noch Lebens, are, bitte niemanden zu Gaste. — Trop allem dem habe ich z. E. voriges Jahr, das noch leidlich gegen die vorigen gewesen ist, gegen 1900 fl. ausgegeben und 1765 fl. eingenommen.

Diefe Scham und Schande, nicht aus. gutommen, wenn ich andere gegen mich halte, bruckt mich wie ein enger Schuh ben leich. born. Wie machens Undere ben der Salfte von beinen Einkunften? Ich fann auf ben Grund des Uebels fo wenig als auf einen rei. nen Etat meines Rinangwesens fommen. Re mehr ich barnach ringe, je weiter komme ich vom Ziel. Die Salfte von meines fel. Brus bers Bermogen habe ich auf fichere Wechfel gebracht; mit ben übrigen 5000 fl. hange ich mit einem Saufe, bei bem es allem Unschein nach jum Concurs fommen wird. Da fite ich wieder, ohne zu wiffen wie viel ich an Binfen, Capital und Proceffoffen verlieren werde; fo wie ber Reft von meinem vaterli. chen Bermogen auf eine Ingroffation von 2700 fl. auf einem andern mir durch den Con. curs jugefallenen Saufe ju nichts fchmilgt, ju bem ich à tout prix feinen Raufer finden fann. Ben aller biefer Berwicklung und Unordnung, in die ich, ohne meine Schuld Gottlob, gerathen bin, ift nichts als Geduld nothig und Zeit.

Ich follte also ein Mann von wenigstens 12000 fl. senn und kaum die Salfte dieser Einkunfte sind liquid, und ich weiß nicht wie viel es mir noch koffen wird die größere Salfte liquid zu machen. Un Verstand und Erfahrung in dergleichen Geschäften fehlt es mir gar, und ich thue nichts ohne Anderer Nath; demohngeachtet komm ich nicht von der Stelle.

Meine Wirthschaft fing ich außer meinem Gehalt (ber bon 16 gu 30 Athle. geftiegen und fich feitbem auf 25 firirt) mit einem Kond von 15000 fl. an, woven I bas meinis ge und & bes Bruders waren. Das Gefchleppe der Bucher und der Buffand meines Cretinen riethen mir jum Unfauf eines Saufes. Meine Rechnung baben war falfch, inbem ich burch ein Eigenthum an Miethe gu gewinnen glaubte. Ich wurde benm Unfauf und Bau betrogen - und bufte frenwillig benm Wiederverfauf ein. Ich fah meiner Urmuth mit Bufriedenheit und Freude entgegen. - Run schwebe ich als ein unglückliches Amphibion zwischen Furcht und hoffnung habe ben Schein bes Geiges von auffen und ben Wurm der Berichwendung bon innen. ohne daß ich mich gegen die Schla und Charybdis zu retten weiß, als burch Geduld, und Bertrauen auf eine bobere Rraft, meine

Denkungeart ober mein Schicksal zu corrigiren. Alle meine Unordnungen fließen gum Theil aus einem Ideal von Ordnung, bas ich niemals erreichen konnen und boch nicht aufgeben fann - aus der verderbten Maxime, Die in meinen Fibern liegt : Lieber nichts als balb. Ohne einige Ahndung einer beffern Bufunft wurden mich die naturlichen Schluffe aus ben Dhanomenen bes Gegenwartigen vollig un. terbrucken. Ich hoffe, daß diese wenigen Data meine Berlegenheit entschuldigen werden, und bağ Sie mich feiner Verftellung und Pinfelen wegen in Berdacht haben fonnen. Bu dem Entfclug, mich ins Reine gu bringen und feinen Berluft ju achten, bin ich bon felbft geneigt genug; aber bas Gange lagt fich nicht erzwingen und ich habe fur diefe Berfuche auch bereits bluten muffen. Dor einigen Jahren erlaubte ich mir einen fleinen Bucher auf pole nische Reverse; ich wurde bes Dings überbruffig, und weil ich 1000 Mthlr. auf diefe Urt benm fel. Com. R. Hoper liegen hatte, Die fällig waren, so gieng ich zu dem Dann bin, um die Berlangerung bes Wechfels zu bitten und ihm zugleich die übrigen 4000 Mthlr. zu 6 Proc. anzubieten, um aller Dube überhoben ju fenn. Der Mann begegnete mir fo falt und war fo fcwierig, bas Geld zu bebalten, baß ich mit einem Unerbieten bes Gans

Bangen nicht berausrucken burfte. Ich war in Berlegenheit, die 1000 Athl. anzubringen, und war beschamt, es als eine Gefalligfeit angue nehmen, daß er den einen Wechsel noch verlangerte. Raum ein Bierteljahr nachher verfor der Mann alle feine Speicher im Reuer und ich mußte einige Jahre mit der Salfte ber Binfe furlieb nehmen, und mußte Gott danken, daß ich nicht alles bingegeben batte. Go viel ein fur alle mal von dem eigentlichen Sis meiner Berlegenheit, die nicht Geis oder Einbildung, fondern eine wirkliche Unordnung ift, der ich nicht abzuhelfen weiß als burch Reit und Geduld. Weil es mir in bergleichen Angelegenheiten ganglich an Weisheit und Rlugheit fehlt, und ich durch allen Rath nicht weiter fomme, fo muß ich auf Zeichen und Wunder der Borfebung in leiblichen Dingen Ruckficht nehmen. Galg und Friede ift auch mein Motto. Daß alles ben mir leerer Gebankenplan bleibt, ift alle mein Beil und Thun nach den letten Worten Davide, 2. Sam XXIII.

Semler foll an einen Minister geschrieben haben, daß er das physische Factum der Auferstehung dahin gestellt senn ließe. Mir fiel von ungefähr Steinbarts Philosophie des Christenthums in die hände. Ich überlief die Dedication und Vorrede und legte es nieder,

um eben den Brief an lavater zu schließen, und — ihm dieses neue Monstrum aus Africa... Indem mir dieser Ausdruck entfahrt, schlägt mir das herz über mein vorläusiges Urtheil, ohne das geringste von dem Berkselbst gelesen noch gehört zu haben, als alles Gute im allgemeinen Stellen sie sich mein Vergnügen vor, wie ich so viel vom africanischen System, und Lavater selbst darin angesochten fand. Das war mir Lupus in Fabula.

Un Leffings ontologischem Gesprache babe ich mich nicht fatt lefen fonnen; auf feinen Rathan freue ich mich. Alle beibe Auflagen uber die Che nebft den lebenslaufen habe ich neuerdings gelesen Wenn ich auch wegen des letten Gewißheit hatte, außerlich und inner. lich, so ift ber Berfasser in Unfehung bes Autorwesens ein Original, ber es als einen Bochverrath anfieht, ibn im Berdacht zu baben, daß er Autor ift oder darauf Anspruche macht. Wegen der Lebensläufe bin ich ben. nahe apodiftisch überzeugt, daß mein Freund ber Verfaffer bavon ift. Als ein Product des Baterlandes verdient es immer Schut, und ift immer viel ben feinen Beschaften und Berfireuungen. Daß aber Grecourt an ber Che mehr Untheil haben muß, muthmaße ich aus dem Curius . Bacchanten . Ton. Ein

rechter betäubenber geiler Dig. Rant, ben ich wieder zu befuchen anfange, findet in ben Lebensläufen hundert Winte aus feinen Bor. lefungen. Man muß bas Ende abwarten. Sal et Pax, Bergens Gevatter! und nichts gegen unfern Freund und Berleger, noch gu offentlichem Gebrauch, bis die Sache gu En. be ift und fur fich felbft redet. Winfelmanns Briefe habe ich mir zu verschaffen gewußt, nebit Gadebufch, ben ich mich befinne, als einen Freund des Rr. Di. Lilienthal gefannt ju baben. Wir fonnten und aber niemals, wie es schien, einander ausstehen Auch Lind. ners Manes bat er nicht beffer behandelt. Aber fein eigener lebenslauf ift ein Deifter. fiuck, das alles entschuldigt, was er von Un. bern fagt, weil er es aus Mangel bes Be. schmacks und Urtheils thut. Ich weiß also nicht ob es der Dube lobnen follte, feine Rlatscherenen wichtiger zu machen, als fie in jedes vernunftigen Lefers Augen von felbft fenn merben.

Wie können Sie mich zur Schriftstelleren aufmuntern — und selbst über Nachwehen flagen! Nächste Boche beschließe ich mit meinem Sohn das neue Testament und fange bas siebente Buch des Actioni Historiae variae an. Im Latein bin ich in Millers Chresstomathie, die ich erst jest habe kennen gelernt

und benke auch bie Historias selectas biefes Sahr zu abfolviren, daß ich Ernesti Initia und . Archaologie und das Bebraifche mit ihm anfangen fann: benn die Unfangsgrunde biefer bren Kreuzsprachen habe ich ihm zugedacht, wenn Gott leben und Gefundheit ichenft. Bleibt mir ber einzige Sonntag übrig, Befuche anzunehmen und zu geben. Ueberhaupt scheint von außen noch alles fo unreif gu fenn, als in meinem Innern. Was geht mich bas Publicum an, wenn ich mein eigen haus oder meine Camera obscura, nach ber ich bad Univerfum auffangen muß, nicht ins Gefchick und zur Reftigfeit bringen tann? Ich beschwore euch, Tochter Jerusalem, Becft fie nicht! Regt fie nicht! bis fie felbft erwacht. Wie freue ich mich auf Ihre Spatlinge, auf Ihre Apokalppfe! Bergeffen Sie nicht, mir alles mit ber Meffe - Lieder der Liebe und ber Gemeine.

Daß Ihre Ruhe Ehre sen, vergessen Sie nicht die Urkunde, sollte es auch bloß im Entwurf senn, zu endigen. Im Banier fand ich neulich, daß Jupiter 1780 a. G. gestorben; eine ahnliche Epoche läßt sich p. C. n. erwarten. Die philosophische Schulfüchseren geht zu B. so weit als möglich. D. Herz, Rants beschnittener Zuhörer, hat eine philosophische Bude ausgeschlagen, die täglich zunehmen soll

und worunter ber Macen ber Wittwen und Waifen (Acad. und Schulen) unfers Landes auch gehört, dem Steinbart sein System besteirt hat.

Die Leiben von Ana find ein Scherz der von einem Catalog herrührt. Wenn so etwas da ware, wie sollte ich Ihnen, Herzens Heroder, ein Scheimniß daraus machen? Meine Absicht war, in der Apologie meines Eretinen (ein Denfmal auf meinen feligen Bruder) den Theil meines Lebenslaufs und jenen Stoff einzuarbeiten — und zugleich dem Apologisten der Heiden durch einige argumenta ad hominem etwas zu rathen zu geben. Es ist aber alles Rizel, Anwandelung, leerer Spuck geswesen. — Was hat der Dichter mehr nothig gehabt als eine paginam zum Titel zu sinsgiren?

Heute ist Sonnabend; ich habe die ganze Woche an diesem Briefe zugebracht und denste morgen meinen Kirchgang zu halten nach einem Stillstand von dren Wochen. Vielleicht haben Sie Mühe, mein Geschwier zu lesen. Sobald ich Anlaß habe, Sie, bester Herder, mit etwas besserm als meinen Grillen zu unsterhalten, hosse ich verjüngt da zu senn. Jeht ist mir wie einem Schweiger unter seinem Heinweh zu Muthe. Weder ipten noch ihre. — Ganz gewiß alles ein Plan höherer

Hand, ber ich meine ganze Erziehung zu vers banken habe, und die meinen Beruf, ohne daß ich ihn selbst kenne, entwickeln wird. — \*pace ad' an inaben. Er wolle uns beide zum reinen Pfeil machen und in seinen Köcher stecken! Auch er dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnüßelich zu. Jes. XLIX.

Rlopstocks Orthographie habe ich mit Ihren Empfindungen gelesen. Das Principium seisner Reformation ist eben so falsch als der Nicolaiten. Tellow's erstes Fragment ist für mich sehr interessant gewesen. Selbst das Lächerliche im Enthusiasmo der Freundschaft hat etwas heiliges für mich — und der Schlüssel zu Rlopstocks Werken ist ganz nach meinem Wunsch. Ist Ihnen auch der Verfasser der physiognomischen Reisen nicht bekannt? Es wird daben nicht bleiben und werden wohl noch mehr auftreten.

Friede, Friede! Gott gebe, daß es wahr fen, und lasse auch einen guten Stern an Iherem Horizont aufgehen! Tausend Segen überschütte Sie und alle die Ihrigen. Ich bleibe Ihnen ganz verpfändet, ohne daß ich absehen kann, wie ich für Ihre Wohlthaten erkenntslich senn werde. Die Zeit wird den Rath der Herzen offenbaren und das Verborgene ans licht bringen, unterdessen jest alles gleich

der Saat zu verwesen scheint. Ich umarme Sie im Gefolge aller der Meinigen, die Ihnen die Sande kussen und ersterbe Ihr treuer Jonathan Hamann.

Dom. Reminiscere.

Ich habe bis auf ben heutigen Sonntag gewartet, bin in den Rirchen und ben unferm Oberhofprediger gewesen, ber auch, wie fein Borganger, über Derdruß flagt - und erichopft und beladen zu Saufe gefommen, daß ich Beit gehabt habe mich erholen gu fonnen. Muß aber demohngeachtet ju Ihrer bischoftie chen Furbitte meine Buffucht nehmen, daß ich noch ungeschickter als das fleine Gottes . Rind bin, ben einfaltigften Dant Ihrer beften Salfte, meiner verehrungswurdigften grau Gevatterin, abzustatten. Ich glaube baß biefem gangen Bricfe meine Unvermogenheit angufeben fenn wird. Beunruhigen Gie fich beshalb nicht.-Eben platten meine bren Rinder berein mit einem Gefolge einer fleinen bunten Gefellichaft, die eine gewise Mademoifelle Stolz anführt, mit welcher ich durch hing, ber fie ins gand gebracht, befannt gemacht worden bin, die eine vertraute Freundin einer Cammerherrin von der Recke ift, welche mit unferm Laba. ter in Correspondent fieht - Und fo hangt alles auf der Welt gusammen an Kaden, die

fich nicht gerreißen laffen ohne und und andern webe ju thun. Meine alte wurdigfte Freun. din, die Baronesse v. Bondeln, ift auch in die außerfte Urmuth verfest und im Begriff Denfionars anzunehmen, die fie fchwerlich erhalten wird ohngeachtet aller ihrer Talente gu einer Beaumont. Sie wiffen vermuthlich, baß fie meine einzige und beffe Schulerin im Englischen gewesen, und ich habe wie ein Rind in ihres Baters Saufe gelebt. Bare mein eigen Schickfal auch noch fo vortheilhaft, fo fonnte ich felbiges nicht recht genießen, ober wurde auch Experimente machen, um Undere zu verbeffern, welches doch bloß eine Prarogative ber Borfebung ift. Ben allen folchen Berbindungen fühlt man das Sprichwort leb. hafter: Urgt hilf Dir felber!

Den I. Marg.

heute in der Zeitung die Ankunft Ihret Prinzessin gelesen. Bennahe ein Kalbeviertel vor Freuden verzehrt ad imitationem des Archi-Hypochondrissen herfules, dessen Geschichte ich im Banier gelesen und mit diesem Buche auch zu Ende eile, ohne viel Trost darin gestunden zu haben. Glaubte, daß ich es lesen müßte ehe ich an die Geheimnisse ginge. Werde an Mitsassen den lesten Versuch machen, ob ich im Stande sehn werde, meine Gedan-

ken barüber auszubrücken. Geht es nicht, so ist nichts dran gelegen. Will desto fleisis ger mit meinem Sohne senn, den Sommer genießen und mein Stusenjahr leer und ruhig beschließen. Ben der ersten Beranlassung, die der Mühe lohnt, werde ich wieder schreiben. Gott segne Sie, liebster bester Herder und alle die lieben Ihrigen. Ihr fleiner Stamms baum hat mir recht wohl gethan. Sute Nacht Pathchen!

245. In Caroline Berber.

Ronigsberg, ben 1. Marg 1779a

Berehrungswurdige Freundin und Gevatterin, Gott wolle in diesem ganzen Jahr Ihre
geheimsten und besten Bunsche so reichtich befriedigen, wie Sie sich benm Schluß des vorigen um mein ganzes Selbst verdient gemacht
haben. Die Gelegenheit meines ersten Briefes
war wie vom Zaun gebrochen; aber desto schoner das Geschenk einer glücklichen Aufnahme
und Anwendung.

Der kleine Sisch in ber Wiege vor meinem Schreibtische, die wahre Muse meiner kindisschen Antwort, schläft trot Ihrer Prinzessu, ber Vorläuserin des Friedens! — —

Die heiligen Sieben unferer Gottes. Fas milie zusammen zu feben; so ein poetisches Schauspiel wurde ben heutigen Sonnen. und

Mondichein übertreffen. Aus Wollufien und Bedurfniffen diefer Erde besteht unfer ganzer Borichmack bes himmels. —

Will meinen andern Brief wie St. Johannes schließen, der auserwählten Frauen und Ihren Kindern Auch meine Sache ift nicht mit Briefen und Tinten viel zu schreiben; sondern Freude und Alter zu vollenden.

Empfehlen Sie mich Ihrem besten lieben Manne, dem ich noch nie so recht gesagt, wie sehr Sie verdienen, Seine Erste und Einzige Freundin zu seyn; weil Wahrheit und Freundschaft immer die höchsten Gegenstände meiner Dekonomie gewesen, mit denen man nicht für den gegenwärtigen, sondern die letzten Augenblicke seines Lebens wuchern muß, gleich jenem Alten der Tage mit schneeweißem Rleid und das Haar auf seinem Haupte wie reine Wolle.

Ich fuffe Ihnen die Sande und ersterbe Ihr

ewig verpflichtefter Gebatter und Freund.

246. Un Herber. Königsberg ben 17. Upril 1779.

herzlich geliebtester Gevatter, gandsmann und Freund — Machte den Anfang an Sie zu schreiben in ber Nacht bes 15 bei einem

herrlichen fanften Gewitter — als Rrankenwärter meines Sohns, der einen doppelten Anfang des Fiebers denselben Tag gehabt hatte. — heute hagelts — Gott gebe daß dieses Schreiben ben gutem Wetter eintreffen und alles gesund und wohlbehalten ben Ihnen senn möge. Der Frau Seneral, Superindentin Pathchen macht schon Zähne und will mit Sewalt reden, und ist unser täglich Wohlleben.

Licent = Buchhalter Pornow, mit dem mei. ne loge burch eine Scheidewand berbunden ift, und mit bem meine Berufsarbeiten bennabe allein zusammenhangen, erschoß fich ben ieten, nachdem er umfonft jum Gift feine Buflucht genommen hatte. Eben denfelben Tag muide ein Schiff abgelaffen, und 23 Versonen wa. ren in meinem faubigten Bucher. und Ochlafe faal Zuschauer. Daber habe ich die Benlage von diefem fur mich merkwurdigen Tage batirt. Es ift der Bogen, den Gie gewünscht. Wissen Sie's noch? Mein Copist Baruch vulgo Brahl - hat gwen baraus gemacht. Seinetwegen habe ich die gange Dftern gu Sause zugebracht und er ift mir so sauer geworden wie St. Paulo feine Galater. Bis pa'riae cecidere manus, mochte ich mit bent Bater ber Ginfalle und Zweifel über die Befete fagen; aber das Rubmen ift mir fein Rube. Gie fennen meine Autor - Dietat und

Imbeciffitat. Bas wirb aus bem Rinblein werden? Wenn es Ihnen und mir nicht Schande macht, fo adoptiren Gie's ober feven Debamme - ober Gevatter - ober alles wos an ein Freund gebraucht und gemigbraucht werden fann. Weder S. noch S. geben gur Meffe; ben R. ift alles tobt. Es ift ein Lumpen . Bogen, mit dem es fich nicht lohnt fich um einen Berleger - Gie find im Mittelpunct ber Berbindung - Wenn es nur bald sur Welt fommt, und fo viel moglich correct. Um liebsten im Format ber Gibylle über bie Che. Weder Ort noch Sahr auf bem Titel, weil letteres am Ende ber Epiffel fieht. -Sollten Sie glucklich fenn, fo bitte ich bren Exemplare für mich - eines nach Wandsbeck, an den gavenbruder, vier nach der Schweiß, an Lavater, Pfenninger, Raufmann und Ehr. mann - an Leffing, Klopfiock, Mendelsfohn, und eines an Rleufer zu beforgen, bem ich Untwort und viel Dank schuldig bin.

habe heute Kant befucht, der diesen Donnerstag sein sosies oder 57sies Jahr antritt
und voller Lebens. und Todesgedanken war.
Weinen Kirchgang heute auch gehalten. hans,
chen hat Gottlob weder gestern noch heute
etwas vom Fieber gefühlt, wird also bloß ein
Fluß und verdorbener Magen gewesen senn.

Professor Rrenzfeld besucht mich, um mie seinen Eintritt ins 35ste Jahr zu melben und daß er Sub. Bibliothecarius von der Schloß. Bibliothef geworden. Habe ich Ihnen geschrieben, daß mir diese Stelle zugedacht gewesen, ich weiß nicht durch was für ein Misverständnis meiner ganzen Lage, die so eine Zwicksmühle nicht erlaubt?

Versichern Sie mich einer guten Aufnahme meiner gegenwärtigen Zudringlichkeit, so werde ich vielleicht Lust bekommen, ben zweiten Theil meiner Apologie des Buchstaben Him Namen des sel. Prof. Mannah vorzunehmen. Denn Ihre Lorbern und das Rauschen Ihres Hains, bester Herder, weckt mich auch aus dem Schlummer. Und dann soll unsere Ruhe Ehre seyn, wie Ihr Jesajas sagt. Finden Sie das Blatt nach Ihrem Geschmack, so bitte ich auch Ihren Freund in Erfurt, und Nachbar G. in meinem Namen zu bedenken.

Dom. Misericordias,

Das Manuscript sieht wie ein Embryo, oder ein noch in seinem Blute liegendes Kind aus. Die Stellen mit Häckchen beziehen sich meistens auf Starks Apologie des Ordens, neueste Austage, auf Meiners und Lessingiana in puncto der Fragmente zc. Eberhard habe ich angeführt. Die "Posiisen Glosse und

Recenfenten . Geberbe" bezieht fich auf uniere Roniasberger Zeitung, welche Erichton gegens martia redigirt. Ben Mecenstrung der Fren. maurer Gesprache, die auf eine febr feverliche und pathetische Urt angemeldet wurden, bieß es: "da wo Falt den scherzenden Ernft freund. lich ersucht, fich feines Damens zu erinnern, Dachte Recenfent an jenen Wohlfeligen guruck, ber feiner Gemeine am Charfreitag ben Buch. ftaben B, und in ihm Jefum, als ben Blut. burgen und Brautigam vorftellte." Das ,phy. fifche Factum" bezieht fich auf einen Brief bes Semler, ben er an einen hiefigen Di. nifter geschrieben haben foll, wo der Ausdruck in puncto der Auferstehung vorgefommen. Das porbergebende Bort ift aus leffing's Schrift uber den Beweis des Geiftes und der Rraft, genommen.

> 247. An Berber. Konigsberg, ben 6. Mai 1779.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Einlage erhalte eben da ich mit dem ersten Bande des Starkschen Buchs über die Kirchengeschichte fertig bin. Wie unter aller Erwartung! Nichts als ein Collegium akademischer Vorlesungen, weder Plan noch Dekonomie. Wie sein Rame auf dem Titel, hinter der Dedication und der Borrede, so

ist alles doppelt und breyfaltig gefagt. Und was macht ein Compendium der romischen und judischen Geschichte hier zur Sache? Was für eine magere, kümmerliche und nachläßige Belesenheit! Was für elende Kanzeltiraden, um der Sache einen Schwung zu geben! Doch wir haben hier erst vermuthlich nur das geschwähige Weib: und mussen auf einen atrum piscem in der Folge warten. Die Vorrede ist ihm in Berlin gestrichen worden, und soll einne Geschichte seiner hiesigen handel enthalten haben.

Borige Woche habe ich die zehn erffen Bogen von Nathan gelesen und mich recht daran geweidet. Rant hat sie aus Berlin erhalten, der sie bloß als den zweiten Theil der Juden beurtheilt, und keinen Helden aus diesem Bolk leiden kann. So göttlich streng ist unsere Philosophie in ihren Vorurtheilen, ben aller ihrer Toleranz und Unpartheylichkeit!

Der deutsche Sprachforscher hat mich nach Makkens grammatischen Abhandlungen neugierig gemacht, deren ersten Band ich jum Gluck noch im Kanterschen Buchladen gefunden und die mich sehr unterhalten. Wissen Sie nicht, ob der zweite Band ausgekommen? Ich brauche diese Rachricht, um Ihren Winkwegen der etwaigen Fortsehung der neuen Apologie des Buchstaben hausguführen, wenn

es mir moglich ift, welches ich noch nicht abs feben fann. Un Luft und Stoff bagu fehlt es nicht; aber Rrafte und Laune! Denn mit bem Geschichtschreiber ber beutschen Republik gu reden, bagu gehört ein anderer Jon, als mit bem Errector Damm. Das Grundgefets ber Aussprache kommt mir vollig unrichtig vor, und was Gie in ihrer Plafif von Bilbhaueren und Maleren fagen, scheint mir auch barauf ju paffen: fur das Dhr ju fchreiben! Der erfe Period des Rlopfioch scheint mir ein Berrather feines Cirfels im Denfen ju fenn; bema felben zu Kolge ift die rechte Aussprache burch Die Schreibart bestimmt worden. Roch weiß ich nicht, ob ich im Stande fenn werbe, meis ne Thee audzuführen. Allenfalls abeat cum ceteris erroribus.

haben Sie mein Geschmier schon Muße gehabt zu entzissern und durchzulesen? Berdient es eine Ausgabe, und haben Sie Wege dazu beförderlich zu seyn? Sobald es Ihre Geschäfte und die Umstände der Sache selbst erlauben, sehe ich Ihrer Antwort entgegen. Denken Sie auch an die Fortsehung des Ernst und Falk? Ich will mich allen Bedingungen gern unterwerfen. hat unser Landsmann der Rapelmeister Ihren Brutus empfangen, und erinnern Sie sich noch der damaligen Abrede?

Daß Ihnen meine fauerfuße Erzählung ber hauslichen Angelegenheiten aut befommen. freut mich. Freude macht mich gum alten Weibe und Rummer zum Mann. Sipvel, ber bisher auf dem Roggarten gewohnt, zieht auf Michaelis in meinen Sprengel, ba er fich ein hochabeliges Stammhaus gekauft. Er bat diefe Boche meinen Rindern zwen Baar Tauben gefchenkt. 3ch bin auf ben zweiten Theil der Lebensläufe febr neugierig, die hofe fentlich biefe Deffe ericheinen werden. Er ift jest Stadtrath geworden, aber mit Rachtheil, und hat auf zwen Stellen verlorne Aussichten gehabt, ju benen ich ihm bald Reife wunsche - Leftoct's, als Dberrichter, und bas Regierungs . Secretariat anfatt bes fel. Nicolovius. 3ch hatte einen Roberthin gewonnen, und muniche es zu feiner Zeit, ohne ein Dach zu fenn.

Es geht mir wie Ihnen. — In meiner Laune seh ich auch alles für bose Geister an. Gott kennt sie am besten. Ein wenig Weihe wasser — anstatt vor ihnen zu laufen — veretreibt solche Gaste.

Diese Woche werde ich mit hanschen das erste Buch von Xenophons sofratischen Denk- würdigkeiten schließen. Ohngeachtet ich es nur cursorie mit ihm treiben kann, so ist diese Arbeit ein wahres Fest für mich; als wenn ich

Hamann's Schriften. VI. Th.

den alten Mann und Martyrer vor mir schwe, ben sabe und vis - à - vis von Angesicht zu Angesicht ihn selbst reden hörte, ist mir zu Muth —

248. Un Berber.

Ronigsberg ben 17. Mai 1779.

Das war gestern eine Freude, Exaudi und himmelfahrt jufammengezogen. Alles gedruckt und fertig zu feben, fonnte mir gar nicht einfallen. Bis Johannis hatte ich mir ben Termin gesetht nicht daran zu benfen, und bisweilen fam es mir als ein dummdrei. fter Streich vor, Sie ben Ihren manniafaltigen eigenen Arbeiten bamit überladen gu ba. ben. Ich wußte mir aber gar nicht zu helfen, und ich mennte boch etwas zur Sache und fur ben gegenwärtigen Augenblick gefagt gu haben. Run Gott bezahle Ihnen Ihren Gifer und Treue; ich weiß nicht womit ichs verdient babe; aber das foll mich nicht anfechten. Der Druck ift ein wahrer Rupferstich gegen alle meine Opera, Die, wie Gie wiffen, von Druckfehlern wimmeln.

Bielleicht wissen Sie bort noch nicht bie Reuigkeit, daß unser alter hausvater endlich so glücklich gewesen, auf seine alten Tage einen deutschen Plato zu finden, nämlich Garve, der ihn täglich unterhalten muß. Rennen Sie den Mann?

Von Claudius habe ich dieses ganze Jahr noch feine Zeile erhalten. Es ist mir lieb, daß er die Reisen des Cyrus überset hat, die ich unlängst mit Gefallen gelesen habe. Jest des Apulejus goldenen Esel mit Veroaldus Commentar, den ich noch vor dem Fesste zu endigen hosse. Mein ganzer Versuch ist a priori. Ich habe noch fein einziges Allegat, nicht einmal aus Cicero, verificirt und auch den Meursus noch nicht gesehen. Etwas mehr als Ahndung läst mich hossen, a posteriori manches zu sinden, um das erste aufzuklären im Fall der Noth. Muß jest zum Prof. Kant lausen, um die 10 Vogen des Nathans zu überbringen.

Bin wie ein verirrt und verloren Schaf wieder zu hause gekommen, leerer als ich ausgegangen bin. Weiß Ihnen also nichts zu melden, womit Ihnen gedient seyn mochte. Kant arbeitet frisch darauf los an seiner Woral der reinen Vernunft und Tetens liegt immer vor ihm. Er wies mir einen Brief von Feder, den ich fast gar nicht kenne, aber sein Werk über den Willen lesen will.

Nun, liebster Gevatter, Landsmann und Freund! Gott schenke Ihnen auch Freude und fordere das Werk Ihrer Sande. Nehmen Sie heute mit diesem Schein des Empfangenen und Genoffenen fürlieb.

249. Un 3. 8. Bartenoch.

Konigsberg ben 18. Mai 1779.

Berglich geliebtefter Freund, Ihr Pafferius liegt noch auf meinem großen Tisch wie die Schaubrodte. Gebraucht habe ich ihn langft, aber bas gar nicht gefunden, was ich mir vorgestellt. Ihn doch aus leidiger Gitelfeit, worin wir armen Autoren dem iconen Geschlecht nacharten, in ein paar Bogen an. geführt, bon benen ich nicht meiß, ob Gie folche unter Ihrem Mefgut erhalten werden. Ein dienftbarer Geift bat mir ben Abbruck auf Ablersflugeln, ja fo schnell als Wind und Rlamme beforgt, unterdeffen meine Mufe wie die Muhme Jochabed fur ihr Rafichen im Schilf am Ufer bes Dils beforgt mar. Ich mag Ihnen ben Titel nicht verrathen; es ift ein Nachtfiud Ihrer Abelgunde.

Da ich noch nicht ganz die Aussicht verloren oder aufgegeben, den Passerius hier anzubringen, so wünschte ich auf allen Fall den genauesten Preis. Für mein Glück im Handel kann ich nicht Bürge seyn, aber an meinem Willen soll es nicht fehlen, da ich gar nicht dankbar für ihre Freundschaft zu werden, Gelegenheit oder Raum absehen kann. Ich bin in der größten Enge und Riemme, ohne Talent noch Muth, mir selbst zu helsen, und

hierin besteht das Rostliche meines gegenwärtig laufenden Stufenjahrs.

Bon Berber.

Weimar ben 21. Mai 1779.

Sier, befter Samann, find also die Rachbleibsel bie ich zu schicken habe. Je mehr ich Ihre Gibnlle frage und fie mir bie und ba naber wird, besto mehr gebt mir auf, jumal ich Start's Schriften nochmals gelefen. Der Rern von ihr ift Milch und Sonig, Burs ge und Balfam. Gothe bankt fehr. Er hat Ihre Schriften febr forgfaltig in einer Schachtel, und auch an biefer mit großer Luft gesogen. Da bie 200 Erempla= re bie ich habe bruden laffen, nun balb vergriffen find, fo hat mid ber Buchhandler fragen laffen, ob ich ge= gen eine zweite Auflage etwas hatte? 3ch frage Sie ba= rum, und bitte, mir etwa bie Uenberungen anguget= gen , bie Gie fur gut fanben. Much fommt's mir in ben Sinn, ob man nicht bie zwei fleinen Schriftchen: Schriftsteller und Lefer, und Schriftsteller und Runftrichter, bie fein Menfch hat, neu Konnte abbrucken laffen, und ob es allenfalls nicht noch beffer ware, bag Sie baraus und aus Ihren Zeitungs= Bentragen und fonftigen verflogenen Rleinigkeiten eine Sammlung wie bie Rreuzzuge, felbft machten. Rehmen Gie's boch in Gebanken, lieber Alter, unb fcreiben mir Ihre Mennung. Ich hielt es nicht fur übel, und bloß bie Einfassung berfelben wurde Ihnen Blut und Athem wieber in Gang bringen. Seben Sie biefen Gebanken als einen Pfingstferien = Einfall an, und lassen Sie ihn grunen unb bluben.

Nathan ist gekommen und hier mit allgemeiner Begierbe verschlungen worden. Der zweite Theil der Lesbenstäuse hat mich noch zehnmal begieriger gemacht
auf den Verfasser, als der erste; nur hippel ist's
nicht, ist's nicht. Mir geschähe eine Wohlthat, wenn
ich ihn kennen lernte. Stark ist mein Mann nicht,
und ich kann nicht begreisen, wie Sie nur Ihre Augen
und die edle Salbe Ihres Geistes über den unbekannten
Erbklos verschwenden. Abieu, Lieber, Bester.

250. Un Chriftian Jacob Rraus, nach Gottingen.

Ronigsberg ben 7. August 1779.

Ihr Briefchen vom 8ten Jun. habe ich ben 9ten Jul. durch hrn. Toussaint erhalten. Daß ich darauf gewartet und darnach geschmachtet, können Sie leicht erachten. Ich erwarte meinen Eintritt in das fünfzigste Jahr, und habe diesen Monat dazu bestimmt, alle schuldig gebliebenen Antworten abzumachen, auch mit Gottes hülfe eine ganz neue Laufbahn anzusangen in meiner häuslichen und litterarischen Wirthschaft. Von meinem Gevatter zu Weimar werden Sie ein Exemplar von

KOFZOMNAZ erhalten haben. Daß Stark's Apologie und Meiners Abhandlung zum Grunde liegen, darf ich Ihnen nicht erst sagen. Aber ein so verschworner Metaphysiker wird das Rachtstück einer sich sidhenden s. v. Sizbylle mit eben so wenig Antheil lesen, als die Dramaturgen und Orthodoxen, welche sich am hellen Mittag einander die Rolbe lausen. Laß jeden sein Bedürfniß abwarten.

Saben fie Gulden's Leben gelefen? Die Mecension in unserer Zeitung ift von John und ein meisterhafter Wiederhall ber vox divina unseres Dublici. Daß ich als Client, Lands. mann und weiland Runftrichter anders bente, fonnen Gie vermuthen. Roppe's neues Teffa. ment habe ich ben Unfang zu lefen gemacht, mit vielem Gefcmack, wunschte, daß Sie ben Mann auch naber fennten. Wie febr wunsch. te ich D. Fausts Mantel, falls ich Ahasverus fenn foll nach Maler Muller, um eine Boche mit Ihnen wechseln zu tonnen! Bermes, ber Merfaffer ber Sophie, ift hier gewesen; bloß eine Reise gur Cur, die ihm vortrefflich an. geschlagen. Wenn Gott eines reichen Mannes Berg regieren wollte, mich, wie ein Bred. lauischer Bantier ben hermes, ju feinem Reifegefährten ju machen!

Gott Lob, alle meine Rinder find gefund und freuen fich bes iconen Obfies im Garten.

Eine Ernbte, an die ich nicht gedacht und die ich meinen kahlen übriggebliebenen Stam. men nicht zugetraut.

Erfreuen Sie mich boch bald mit einer um. ftåndlicheren Befchreibung Ihrer gegenwartigen Berbindlichkeit. Wie heißt Ihr Genoß? Was fludirt er? Fuhren Gie ihn nach Berlin gu. ruck oder weiter? Ihr botanischer, historischer und politischer Geschmack ift nicht gang ber meinige. Gine Schule wie Gottingen mußte Ihnen Bortheile geben, die nirgends gewiffe Reugierden einer philosophischen und academischen Bestimmung wie die Ihrige, mehr reihen noch befriedigen konnten. Wie geht es mit Ihrer mathematischen Dufe? Ronnten Sie nicht die Unfangsgrunde bes Spanischen und Portugiefischen von bort bieber bringen? Schreiben Sie mir bald, und was unter und bleiben foll, zeigen Gie mir an. Dag ich ungeachtet meiner communica. tiven Ochwache Discretion besite, wissen Sie. Fehlt es Ihnen an gegenwärtigen Freunden. fo brauchen Sie besto mehr Ihre abwesenden und laffen Sie folche an Ihren Grillen und Schicksalen Theil nehmen. Denn bazu leben wir, daß einer bes andern gaft trage. Und hiemit Gott empfohlen.

251. An Berber.

Ronigsberg ben 8 Mug. 1779, in meinem Balbden.

Gott segne unsere Geburtssesse, liebster, bester Gevatter, Landsmann und Freund! und lasse die Erwartung eines neuen auf das glücklichste erfüllt werden. Ich habe den 4ten Juni alles richtig erhalten und kann nichts mehr thun als — Ist das Lied vom Bach und das Abendlied nicht Ihre eigene Arbeit? Ich habe die Volkslieder in einem Zuge gelesen, nach meiner löblichen Sitte, aber ihren Genuß für die erste Landreise aufgehoben, wenn ich dazu kommen kann, und alle meine Freunde damit erquickt.

hermes, der Verfasser der Sophie, ist acht Tage hier gewesen, und über Danzig und Warschau zurückgegangen, in Gesellschaft eines Bankiers. Ich hatte die hitze, ihn aufzusuchen, und habe ben unserm alten Ranter mit ihm gespeist. Wir schienen einander nicht zu passen, woran unsere respective Lage vielleicht am meisten Schuld gewesen. Er ist ein angenehmer, gesellschaftlicher Mann, voller Anekdoten und Plane und Lieder, ben einer einnehmenden Bildung und Stimme. Seiner Gesundheit wegen that er diese Reise, und das hiesige Klima hat einen bewunde.

rungswurdigen Einfluß auf selbige gehabt, wie er felbst gestand. Der Umgang mit Standes, und Frauen Personen scheint fein Element zu fenn.

In Ansehung der Lebensläufe können Sie sich an dem halten, was ich Ihnen sub rosa gemeldet habe. Unser Landsmann Reichardt hat auch sein Leben unter dem Namen Gulden zu erzählen angefangen, und ist in unserer Zeitung von einem gewissen versornen Sohne, der sich John nennt, ziemlich mishandelt worden. Er ist aber die vox divina unseres Publici über dieses Buch, dessen versehltes Ideal mich sehr gerührt hat wegen meiner Berbindung mit ihm und seinem Vater.

Mein Freund Brahl, der gewesene Nadler, hat auf seine Rosten die Probe einiger Gedichte drucken lassen, als ein vehiculum
feine Umstände zu verbessern. Er war diesen Sommer mit des Licentraths Kinder Sohn in meine Nachbarschaft gezogen, um den Sommer zu genießen. Beide Stubenburschen waren Liebhaber des Badens, und bedienten sich desselhen öfters, theils allein, theils in Gesellschaft. Er lag mir hart an, hänschen auch dazu zu gewöhnen. Um Tage Elia gab ich meinem Sohne die Erlaubniß, mit aus dem Thore zu gehen nach der Liepe, und sich initiiren zu lassen. Brahl war so klug, ihn

davon zu dispensiren, weil das Wasser ein wenig zu hoch war. Mein Sohn bleibt also als Zuschauer am Ufer, Brahl und Kinder gehen in das Wasser und letterer ertrinkt auf der Stelle. Das Schrecken für den Gesellschafter und den armen Zuschauer können Sie sich leicht vorstellen. Zum Glück ist Brahl ein resoluter Mensch, aber all sein Eiser, Mittel zur Erweckung des Ausgesischten zu verschaffen, war fruchtlos, und er hätte eben so leicht sein eigen Leben, als ich meinen Michael einbüßen können.

Auf Ihren Dfingft . Einfall zu fommen, befter herber, so bin ich ben allem guten Willen zu allem untuchtig. Bu einer zweiten Auflage der Sibnile wurde fich der Berfuch uber die Che nebft ben hierophantischen Brie. fen am beffen ichicken. Lettere find fo fehlerhaft abgedruckt, daß ich fie gerne restituirt feben mochte. Aber als Berlag bes hartknoch muß ich erft Erlaubnig von ihm haben, und habe auch schon Anfrage gethan. Was Bufate gur Sibnile betrifft, fo giebt mir vielleicht eine Beurtheilung erft Unlag, mich beffer zu erflaren, wenn ich erft weiß, mas ich eigentlich auseinanderfeten foll. Etwas habe ich schon ausgeheckt; ich hoffe das Wort Korkounet aus der Tibetantischen Sprache erklaren zu konnen. Des großen ga.

ma Religion ift ein Phanomen bas meiner Spothefe aunftig ift. Aus einem zufälligen Allegat ber Lettres édifiantes T. XV. Die bier nicht aufzutreiben find, babe ich erfeben, daß Kon - cio ober Konx = Gott ift. Om Kommt gleichfalls unter ben gottlichen Benwortern vor, und ich habe es außerbem gefunden in den beiligen Formeln, im Iten Theil ber aus Dallas Reisen ben hartknoch beraus. gefommenen Merkwurdigfeiten. P. Georgi Alphabetum Tibetanum ift hier nicht gu baben, und ich habe es mir eben fo fauer werben laffen um bie bibliotheque universelle, die ich bernach unvermuthet an zwen naben Orten fand. Go geht es mit Guchen und Rinben.

Noch wenig neues von der Messe erhalten. Nachst Semler hat mir Moldenhawer's Widerlegung am besten gefallen. Lessing's Name wird kaum ohne einen Flecken bleiben. Wie steht es mit der Fortsehung von Ernst und Kalk? Reine Hossnung?

Baron Bubberg wird hier durchgehen. Er ift mein erster und liebster Jungling, hat auch eine Reisebeschreibung nach dem Schlangenbarde geschrieben, die ich noch nicht zu Gesichte bekommen. Ein Sohn von Carl Berens lernt hier die handlung.

Gott schenke Ihnen Gesundheit, Segen und Leben nebst viel Freude. Lassen Sie mich so bald als möglich Antheil daran nehmen. Ich habe mich auf den iten dieses Monats wie ein Rind gefreue, und nun wird mir Zeit und Weile lang, den 18ten, den 25ten, den 27ten, den 28ten zu erleben. Ein halb Jahrehundert anzutreten, ist doch aller Ehre werth, und noch mehr eines überstanden zu haben.

Den oten.

Nachdem ich des Tages last und hiße getragen hatte, begab ich mich nach ber Stadt, um rudftandige Untworten nach ber Schweig, Denabruck und Wandsbeck an den Mann ober vielmehr unter die Saube zu bringen, b. i. unter Couvert. Beschloß mit Sivvel, ben ich feit langer Beit nicht besucht, und wegen einer Geldfache zu fprechen hatte. Sier fam ich wie gerufen ju bren Schnitt Melone und eben fo viel Spigglafern Burgunder. Zugleich erfuhr ich einen traurigen Umftand, der vielleicht unseres Lotteriedirectors Ranter Schick. fal entscheiden durfte. Und fo begab ich mich, am Dagen geftarft, und mit einer neuen Ladung sympathetischer Grillen, ju Saufe, um Diefen Brief zu ichließen.

Und womit? Mit Bunfchen? Die fonnen Sie fich leicht vorstellen — und werden einem ehrlichen Manne so fauer als Drohun, gen. Der Bater, der ins Berborgene sieht, sep, liebster herder, Ihr Bergelter und grofer kohn offentlich!

Empfehlen Sie mich bestens Ihrer verehrungswurdigen Salfte. Sie baue Ihr Haus wie Nahel und Lea — und Gott gebe mir das lette Gluck, ein Augenzeuge des Ihrigen zu werden.

## Bon Berber.

Weimar ben 29. Mug. 1779.

Lieber Gevatter , Freund , und funfzigjahriger Ulter. Sch muß ja noch ben guten Monat August mit einer Radricht bes Guten befchließen, bas er uns aufs neue gebracht hat; ich weiß, bag Gie fich mit uns freuen. Ihr Brief vom gten fam ben goten bier an, ba eben von meiner werthen Frauen bie erfte Borlefung ber Dffenbarung geschah, bie am Isten, am Tage unfere Muguft, im Bangen gludlich zu Ende gebracht war. Es war mir ein gutes Omen und eine Erquidung auf meine Arbeit; im Balbden gefdrieben, marb er bor ber Ctabt im Balbchen über einer Quelle aus bem Relfen, wo ber Mond burch bie Blatter laufchte, gelefen, und Sie zu ihrem Geburtstage gum Boraus gefegnet. Bir mußten nicht, bag biefer bavon ein Benge fenn wurde, wovon er's jest geworben ift, namlich von ber Taufe unfers vierten Cohnes, Carl Emil Abelbert, ber

burts: und Verlobungstage, Abends zwischen 10 und 11, und also fast in meiner Geburtestunde, geboren ward. Geboren, wie es der Eklogen Dichter nur singen kann. Die Mutter war bis 7 Uhr Abends im Walzde; als ich um 10 Uhr zurückkam, glaubte sie noch selbst nichts, und glaubte es fast nicht, da sie es sah. Sie stand auf, verjüngt wie eine Blume, und ist's noch und der Knabe mit ihr; still, wie der jesige himmel zu Tag und Nacht, ein lieber, sanster, heiterer Knabe.

An Ihrem Geburtstage ward er getauft und ber Geburtstag unseres attesten beschloß alles. Die Mutter ließ mir am Morgen des meinigen einen Blumenteller aus Gottsried's Gartchen bringen, nebst einem Blatte Stückwunsch, barauf die sieben Sterne der Offenbarung standen. Anstatt Glückwunsches, lieber Hamann, kann ich Ihnen nichts als diese Nachricht schreiben; ich weiß, Sie zeichnen diesen neuen Stern mit seinem Taustage in das Gebet Ihres Geburtstages ein und freuen sich mit uns, wie wir uns an Ihnen freuen. Ihr 50tes Jahr, lieber Presbyter, sen mit Ehre, Freude und Segen gekrönt! Meine Frau empsiehlt sich Ihnen herzlich, und sich bin, mit Ausschub weiterer Antwort auf Ihren Brief, Ihr ewig treuer

Berber.

R. E. Georgi's Alphabetum Tibetanum habe ich, und wunsche es ju Ihnen hinuber. Es freht viel

crubes, aber boch auch merkwirbiges barin; ich hoffe Gelegenheit zu finden. Die Offenbarung wird hier gestruckt; nehmen Gie fie als ein Geschent von ber hand Ihres Pathen, an bessen Tage sie vollenbet worben.

## 252. Un Berber.

Ronigsberg ben 17. Sept. 1779.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Vorgestern mit Ihrem Briefe erquickt und erfreut worden. Gott Lob und Dank, wiederhole ich vom Grunde des herzens. Er hat alles wohl gemacht! Er aber thut alles fein zu feiner Zeit. Eccl. III.

Wie ich nach Ihrem apokalpptischen Rnablein schmachte! Will das Porto gern doppelt
geben, um es bald zu kusen. Ich habe die
Geburtstage des verstossenen Augusts in großer
Ruhe und Stille gesevert. Acht Tage darauf
wurde ich durch einen außerordentlichen Besuch
erschreckt, aber auf eine sehr wohlthätige Art.
Ich hatte mich wie gewöhnlich Nachmittags
von meiner Loge weggeschlichen und saß ad
modum Herachti in meiner Küche ben einer
Pfeise Taback und schwarzen Grüße, als ein
Bedienter auf meinem Gehöft den Grasen
von Rayserlingk anmeldete. Ich suhr zusammen, seste meine Pfeise benseite, und lief
vor die Pausthüre, wo ein paar Ordensban-

ber ausstiegen - und ein paar Damen, Die ich bald fiten gelaffen batte, weil ich meiner Sinne gar nicht machtig war und einen ber schwersten Unfalle von Schwindel den gangen Vormittag ausgehalten hatte. Die Grafin von Rauferlingt gab fich endlich zu erfennen, baß fie auch Luft auszusteigen batte, und weil ich meine Madchen mit ihrer Rabterin in ber Stube voraussette, bat ich unter bem Schate ten im Garten, benn es war ber iconffe Sommertag. Bum Gluck fam noch ein Lehn. ftubl gu rechter Zeit fur ben Grafen von Raiserlingf; die übrigen festen fich auf die Schlechten Bante. Run war die Rede bald von Beimar und vorzüglich von Ihnen und Ihnen. Ich fing an mich aufzumuntern; Die gange Unterredung mabrte eine fleine Stunde. Man bat mich ben Tag barauf gur Tafel, welches ich wegen meines Taumels im Gehirn formlich abschlug. Doch fand ich mich den andern Tag fo geftarft und erleichtert, baß ich mich nach bem graffichen Sotel verfugen fonnte, um wenigstens die andere Ercele leng noch einmal in Augenschein zu nehmen, welches feine andere war, als der Ihnen wohlbefannte und treu ergebene Graf von Gorg, welcher nach St. Peterburg als Miniffer unferes Ronigs geht. Geit Diefer Erfchei= nung ift mir meine Moosbude ein Sain Mama

re. Das Sute, was er mir von Ihnen und meiner verehrungswurdigen Gevatterin gesagt, und von dem Statthalter zu Erfurt und dem Ranzier zu Darmstadt, ist alles Balfam für mein frankes haupt gewesen. Bor einer Stunde faud ich von ungefähr im Meusel Briefe eines Prinzenhofmeisters über Basedow zc., die ich mir sogleich aus dem Buchladen habe holen lassen. Sie scheinen seiner nicht unwürdig zu seyn. Da ich vermuthlich Ihrer Freundschaft, bester Herder, diesen Besuch zu verdanken habe, so wünschte ich einige Winke über diesen Staatsmann, und wie er an unsern hof gekommen, auch ob er sonst als Autor nicht bekannt ist.

Am Geburtstage Ihres altesten Sohnes nahm ich Aken's Theorie der Opfer vor und brachte sie auch zu Ende. In der Schreibart des Mannes ist eine Nüchternheit, Neise, Sorgfalt, daß ich den Kern dieser harten Nuß noch nicht aufgeben kann. Mir war Angst, daß Sie das Werk öffentlich ut inter nos beurtheilt hätten; aber Sie bewundern oder bedauern bloß, daß dieser deutsche Chrysossomus sich so hat verirren können, vom Ursprunge der Opfer auf eine so mystische Art zu schreiben. Ich habe die Sammlung seiner heiligen Reden mir endlich aufgetrieben und im ersten Bande schon einige Aufschlüsse in Besziehung auf jene Theorie gefunden.

Nun wunschte ich, liebster Gevatter, daß Sie auch Ihre Ruhe zur Vollendung der Urkunde anwenden mochten, oder wenigstens eine aufrichtige Erklärung, ob Sie den Willen haben, dieses Werk zu krönen, wenigstens durch Vollendung des Umrisses von Ihrem Plan. Der Gräsin von Kanserlingk habe ich Ihre Lieder der Liebe geben mussen nebst den Betrachtungen über das Universum, weil Graf Görz von beiden Autoren nicht Gutes genug zu sagen wuste, nicht als von Schriftsellern, sondern als von Menschen und Thätern.

ben 28ten Gept.

Ich war den vorigen Sonntag zu hause geblieben, um diesen Brief endigen zu konnen, aber ich habe nicht eher an diese Fortsetzung gehen können als heute. Berhinderung von außen und innen gehabt; dren Tage die Lauberhütten in der Synagoge gefeyert mit vies ler Andacht und Empfänglichkeit zu Betrachstungen über den Geist und den Leichnant Moses.

Sie wollen Ihre hypothek vergrößern, liebster Gevatter, durch ein neues Anlehen Ihrer tibetanischen Grammatik. Ich zweiste etc was darin zu finden, mag aber die Witterung nicht eher aufgeben, als bis ich von ihrer Nichtigkeit überführt seyn werde. Meine

gangliche Unvermögenheit, auch nur einen Strobhalm gur Freude Ihres Defies bentragen gu fonnen, wurde fur meine Empfindlichfeit noch niederschlagender fenn, wenn felbige auf nichts als einen beimlichen Bauern . und Bett. ler = Stoly hinausliefe; ich habe aber bas gute Bertrauen, mas Gie felbft haben, baß hier etwas mehr in petto liegt. Gott und die Beit werden alles aufflaren, und follte es hier nicht geschehen, boch gewiß bort. So viel zu meiner Beruhigung. - Ich bente an diese und jene Arbeit, ohne dazu kommen gu konnen. Alle Ihre Aufmunterungen find auch hierin verloren. Sie feben, daß ich faum einen Brief zu ichreiben im Stande bin. Alle meine Freude, einen Gohn von Carl Berens hier zu haben, auch diefe ift zu Baffer geworden, ohne daß ich recht weiß, woran es liegt. Ich febe ibn fast gar nicht; er verfpricht immer zu fommen, und halt niemals Wort. Ein Bug, ber mir unausstehlich und meiner gangen Ratur guwider ift.

Verzeihen Sie mir, lieber Herber, daß ich alle Rleinigkeiten, die mir auf dem Herzen liegen, gegen Sie ausschütte. Meine ganze gegenwärtige Lage besieht aus dergleischen Triebsand, in dem ich wate. Ich schreisbe dieses nicht Sie zu beunruhigen, sondern mich zu entschuldigen, nicht nur zu entschuls

digen, sondern gar zu rechtsertigen. Kal eigené μοι, 'Agusi σοι — ή γας δύναμες με ε αςβενείς τελειεται. Ηδιτα ε, μαλλον καυχήσομαι. Denn dieß sind die wahren Sehnen, Spanneadern und Triebsedern meiner Autorschaft und ihrer Convulsionen und Krampse.

253. Un J. F. Sartfnoch.

Ronigeberg ben 17. Cept. 1779.

Serzlich geliebtester Freund, die Nachrichten von Ihrer Erholung haben mir viel Freude gemacht. Gott lasse sie von Dauer und Kortgang sepn! Der arme Rreuzseld macht und alle besorgt für sein längeres Leben, und läuft Gefahr, ein frühes Opfer der Schwindssucht zu werden. Sestern meldete er mir, die dren ersien Gefänge des Hudibras ins Neine gebracht zu haben; welches wohl ein Punctum der ganzen Arbeit sehn möchte. Und die dren ersten Gefänge scheinen mir auch wohl der Kern des ganzen Werfes zu sehn.

Wird ber Anfang des Dio Cassins auf Michaelis fertig werden als Probe des versprochenen und zu erwartenden? Ich habe des Nebersehers Ankündigung in Busching's wöchentlichen Nachrichten gelesen. Als Leser gahne ich ein sympathetisches tanto hiatu diganum. Es ist immer der Mühe eines Versuches werth. Sie werden aber aus den Ans

maßungen an das Publicum fich auf annliche Wagfiucke als Berleger gefaßt halten muffen.

Ich habe die Lieflandische Bibliothef durch. laufen. Der Lebenslauf des Verfassers ist ein Meisterstück seines Urtheils und Geschmacks. Ich besinne mich auch, ihn hier als einen Freund des jehigen Kriegsraths Lilienthal gestannt zu haben. Was für Klätscheren in Herder's und des seligen Lindner Lebensläussen, die unter aller Kritik sind und meines Erachtens nicht verdienen gerügt zu werden, weil die pia simplicitas alles entschuldigt. Unterdessen ist der Bienensleiß und selbst die Mikrologie unterhaltend.

254. An Berber. Ronigsberg ben 29. Octbr. 1779.

Mein liebster und bester Herber, Gestern am Tage Simonis und Juda Ihr Geschenk erhalten, da ich eben an Sie schreiben wollte, weil ich vor Ungeduld nicht länger aushalten konnte. Den' Titel hatte ich schon aus dem Meß. Catalog kennen gelernt. Dieß ist die erste und einzige Schrift von Ihnen, die mit meinen Fibern und Nerven recht harmonirt. Ich sing noch gestern Abends zu einer seperlichen Stunde an, war im Stande abzubrechen — und bin heute ausdrücklich den ganzen Tag zu Hause geblieben und habe alles mit nassen Augen und warmem herzen zu Ende gelesen. In keiner einzigen Ihrer Schriften herrscht so eine fromme und so eine gelehrte Beredsamkeit! Aurz, meine Erwartung und Sehnsucht ist nicht nur erfüllt, sondern auch, muß ich sagen, übertroffen worden. Zugleich meinen ehrerbietigen Dank der Fran General Superintendentin für ihr sorgsfältiges Audivi; denn einige kleine Muttermälchen und Pockengrübchen zeichnen bloß, ohne zu verstellen.

Domin, XXII.

Rennen Sie nicht ben Berfaffer ber mabren Lehre des Apostels Paulus vom Gefeh? Diefes Buch ift beute mein Frubstuck gewesen und bat mir fehr wohl gethan. In Michaelis Einleitung habe ich die Apokalypse burchgelaufen. In einigen Stellen, (G. 1323. 1347. 48.) scheint er mir ben neueften Ausleger im Beift gefchil. bert zu haben. Das Berhaltniß unserer lie. ben Schweizer. Propheten zu Ihrem Aufschluß ift ein neuer Reig fur meinen Gefchmack. Die Beit mag lehren - fo ift mir Ihr Buch bas erfte, welches ich aus der Fulle des Bergens und Mundes lieben und loben fann. Gott schenke Ihnen fo viel Freude, als ich mir davon verspreche und bereits genoffen. Der Titel im Mes . Catalog machte mich noch glim. mender und febnfuchtiger. Ich fußte ben Brief vor Freuden und hatte doch nicht das herz zu lesen, noch eher anzusangen als nach meinem Abendsegen. In der Urkunde und den Liedern der Liebe bin ich mehr in Theilen, hier aber im Ganzen einstimmig, und ein Ganzes ziehe ich dem feinsten und artigsten Stückwerf vor-

255. Un S. C. v. Auerswald.

Ronigsberg ben 1. Dec. 1779.

Ew. statte ich zuvörderst meinen ergebensten Dank fur das Eloge ab, das mir wegen
der kleinen philosophischen Rlatscherenen, Roketterien und Seitenblicke eines doppelten Lesens wurdiger gewesen, als wegen der Sachen selbst oder der darauf verwandten Runst.
Endlich habe ich den ersten Theil der Lebensläuse bekommen, und lege selbigen ben, mit
der überflussigen Bitte, es mir so bald als
möglich — weil es ein gelehntes Buch — wieder zurückzuliefern.

Nun hatte ich noch eine Ladung von Biteten, die kaum auf diesem Bogen Raum hatten; ich befinde mich in einer so großen Berlegenheit, daß ich auf keinerlen Art meine litterarischen Bedürfnisse, geschweige Neugierde, zu befriedigen weiß, als durch Ihre geneigte Vermittlung.

Buvorberft bitte ich Em. mir gu meinem Universo zu verhelfen, das ich schon seit lan. ger benn 14 Tagen zu einer Arbeit nothig habe, worin ich nicht von der Stelle fommen kann, ohne diefes Buchlein vorher angesehen gu haben. Bucher find fein Spielzena fur mich, fondern Sandwerksgerathe; gehören gu meines Leibes Mahrung und Nothdurft. Es ift also in mehr als Einem Verstande mabre Unbarmbergigfeit, mir biefe Bulfemittel gu ent. gieben. Diefes Universum ift besonders ein doppeltes Undenken ber Freundichaft, und ein noch unbeantworteter Brief, und ich bleibe feiner Geele was schuldig, die Begahlung mag fo lange wahren und fo fcblecht ausfallen als fie wolle. Sollte es Ew. moglich fenn, biefer meiner Berlegenheit abzuhelfen, fo wurde ich baburch unendlich verpflichtet fenn.

Meine zweite Bitte betrifft einen gewissen Dehninger — ob selbiger nicht im Hamberger steht. Er soll "den in seiner Bloke
dargesiellten, sonst aber durch seine Scheinheiligkeit blendenden Capuciner = Orden" geschrieben haben. Sollte dieses Buch in dem
Buchladen zu haben senn, wo Ew. bisweilen
Geschäfte haben, so ware es leicht mir auf
ein Paar Tage selbiges zu verschaffen, — oder
irgend eine andere Schrift von diesem Orden
und der innern Geschichte desselben.

Meine britte Bitte ware noch um Dero freundschaftliche Gewogenheit, ben den gegen, wartigen Megneuigkeiten eines auf einer wusten Infel verödeten Arrestanten sich zu erin, nern, dem z. B. mit dem dritten Anhange zur Allg. d. Bibliothek ze. fehr gedient ware.

Ew. werden vermuthlich so mude senn forte gufahren, als ich felbst. Halten Sie es für keine Pedanterie des Briefstils, wenn ich mich, bis zum mundlichen Mehr, nennen darf Ew. aufrichtig ergebensten Diener

J. G. S.

256. Un Berber.

Ronigsberg ben 3. Ubvent 1779.

herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Der Tag schien nicht mehr für meine Augen, und Licht anzuzünden war es zu früh. Machte also aus der Noth eine Tugend und sang ein Liedchen, indem ich mit meinen drey Kindern herumspazirte. Eben bey den lesten Worten:

Ich fteig' hinauf zu bir im Clauben kam mir meine Magd, Anna Euphrosyne Gigantin, mit einem Briefe entgegen, auf dem ich sogleich Ihre liebe Hand erkannte. Und da wurde gleich nach Licht, Licht! geschrien, daß es im ganzen Hause wiederhalte. Ma.

rianchen erfreute mich am Tage Jonathan, ben 27ten Nov., mit ihrem ersten Zahn, hat aber an ber heutigen Freude wenig Antheil nehmen können, vermuthlich wegen neuer Arbeit, die Gott auch überstehen helfen wird. Gott Lob, daß in Ihrem Hause wieder alles nach Wunsch geht. Der himmel auf Erden ist häusliche Glückseligkeit, bleibt aber immer ecclesia pressa, kaum ein tausendjahriges Reich als im geistlichen Berstande.

Ihre Frau Schwester hat mir ben Empfang Ihrer Einlage bescheinigt, zugleich aber die traurigfte Nachricht von ihrer gegenwartigen Lage gegeben, an der ich zu viel Untheil neh. me, um nicht mit Ihnen barüber ju Rathe ju geben, besonders ba es scheint, daß Sie ihr Gemiffen in Unfehung einer Chefcheidung gebunden haben. Ungeachtet aller meiner romischen Denkungsart über bas Sacrament ber heiligen Che, bente ich doch die Wohl. that der driftlichen und burgerlichen Frenheit einer armen Frau einraumen gu tonnen, Die ihres Lebens nicht ficher ift ,,ben einem fo un. ,bandigen Manne, ber mit einem halben "Brandwein bes Tags nicht auskommt und "mit der Urt Schaffe entzwen haut, um fei-"nen mordbrennerischen Durft ju fillen." Das eine mal, ba ich fie hier gesehen, lobte fie noch ihren Mann ben aller feiner Wildheit,

daß er anch im vollsten Muth noch Achtsamkeit für sie hatte; aber nun scheint diefer lette Funke von Vernunft auch in ihm
ausgelöscht zu senn. Sie hat mir also aufge,
tragen, ihr bisheriges Stillschweigen zu entschuldigen, und haben Sie die Liebe, sie davon zu versichern und ihr Gewissen wo möglich
zu erleichtern, oder ihr mit Nath und Troft
benzuspringen.

Ihr Maranatha liegt Tag und Nacht faft immer unter meinem Ropftiffen. Ich ba. be ihn jum zweitenmale gelefen und feinethal. ber den Tofephus vorgenommen, beute bas gehnte Buch geendigt. Ungeachtet biefes 3wischenspiels habe ich auch meine Blatter von 1777 wieder vorgenommen: Schurze bon Reigenblattern. Iter Theil: Rachhelf eines Bocativs, ift fertig feit bem Janner 1777, und bezieht fich gang auf bes Usmus Racht. wachter. Der zte: Charfreitagebufe für Capuciner, ift angezapft. 3. Die Brucke ohne Lehne - ift eine unbefannte Große fur mich. Die gange Idee entstand aus bem Difverfandniffe, das ich mir jest faum felbft bergeben fann, in Unfebung ber Auflofung ber Aufgabe über die Luciane und Platonifer, im August des deutschen Merfurs 1776, für deren Berfaffer ich Gie bielt; und eben fo ging es mir mit bem Gibeon über die Schwarme.

ren; da Stolz dafür erkannt wird, der ein Mitarbeiter des drifflichen Magazins ift, so will ich mir durch Pfenninger nächstens eine Sinneserklärung über die Brücke von ihm ausbitten.

Daß ich zeither an den Statthalter nolens volens gedacht, haben Sie, liebster Gevatter, gesehen. Mein ernster Wille ist es auch, niemand einen Dank schuldig zu bleiben, er mag so lang saumen und so schlecht gerathen als er wolle. Das Publicum hat seiner Schrift alle mögliche Gerechtigkeit widerfahren lassen. Cher zu viel als zu wenig Lob, weil Ansehen der Person doch immer Einstuß auf unsere Urtheile hat. Chemie scheint sein Steckenpferd zu senn bis auf Bunians Reise. Sollte ich mit meinen Blättern fertig werden, so wurde ich mir die Frenheit nehmen und vielleicht vor Freuden einen Brief an ihn ausschütten können.

Es geht mir eben wie Ihnen mit den Sephirotti. Auffallend ist es doch immer, daß unsere erste Erkenntniß des Guten und Bosen sich auf die pudenda bezog; daß im neunten von Adam selbige zu einem Fluche und Segen über 2/3 und 1/3 des neuen Menschengesschlechts Anlaß gaben; daß im neunten von Noah das Zeichen eines göttlichen Bundes an eben dem Ort geschah. Diese allgemeine Formel scheint mir wirklich ein gnostischer Schlüse

fel der gegenwärtig herrschenden Streitfragen zu fenn, theils felbige öffentlich Schau zu tragen, theils fie durch eine Popularität aufgulbfen, die unferes argen und ehebrecherischen Geschlechts wurdig ift,

Qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt.

Die Untersuchung und Behandlung diefer Tie fen ift aber wirklich eine Brucke ohne lehene fur meinen schwindligen Ropf, und ob ich jenseits kommen werbe, weiß ich nicht.

d'Alembert's Eloge de Mylord Marechal verdient auch von Ihnen angesehen zu werden, wegen der kleinen philosophischen Rlatscherenen und Roketterien. Ich habe es zwenmal gelessen, der lieben Verbindung wegen mit unserem nordischen Salomon.

Nun wie soll ich diesen Brief schließen, der vermuthlich nach verrichteter Festarbeit eintresesen wird? Gott wolle selbige im Leiblichen und Geistlichen reichlich gesegnet seyn lassen, Ihr und der Ihrigen Wohlthater und Vergelter seyn. Empfehlen Sie mich Ihrer liebsten halfete mit herz, hand und Mund.

257. Un Berber.

Ronigsberg ben 1. 3an. 1780.

Laffen Sie mich das neue Jahr mit einem Briefe an Sie, bester Gevatter, Landsmann und Freund, einweihen. So ungeduldig habe

ich auf fein einziges gewartet; warum, weiß ich nicht. Fiat voluntas tua! sen unser Wille, unser Wunsch und unser Glück. Habe die Weihnachten die Rirche nicht besucht und meine Hausandacht heute mit dem Liede: Herr, befänftige mein herze, geschlossen.

Mit dem Josephus bin ich fertig, ber mich fehr unterhalten, wiewohl ich ihn nicht in der Beziehung auf die Apokalppfe, sondern mehr auf das Judenthum überhaupt geiesen.

So einig ich auch mit Ihnen in der Saupt. fache bin, fo halte ich dennoch nicht das Buch fur gang erfullt, fondern, wie das Juden. thum felbit, fur eine theils febende, theils fortschreitende Erfüllung. In Ihrer Theorie ift das felbit enthalten, was ich menne, nam. lich , daß die Erfullung des Buchs nichts als eine Figur einer boberen Erfullung fey. Folg. lich ift eine buchftabliche Auslegung nicht mog. lich, und eine historische Approximation fann ben Beift und Ginn nur auf die Balfte auf. schließen. Das übrige bleibt immer prophetisch und geifflich und beterogen fur alle Geschichte; fo wie das, was fein Auge gefeben, fein Dhe gehort, mas in feines Menichen Berg tommen fann.

Die Cabbala, welche Sie im Plane bes Buches finden, scheint mir eben so mahrschein. lich in dem Entwurf der gangen Zeitfolge gu

liegen, und judische Geschichte ist immer für mich die einzige Universal. Seschichte gewesen, wie das Volk selbst ein Vorbild des Christensthums sowohl als des menschlichen Geschlechts. Dier liegt noch ein reiches Feld der kästerung unserer unwissenden Hephästione über das Judenthum auszudreschen und auszustegeln. Ein Wunder aller Wunder der göttlichen Vorsehung, Regierung und Staatskunst, mehr als Noah's Rasten und Loth's Weib und Mose's brennender Busch, ist für mich jeder Jude.

Gegen die arithmetischen Rannengießer ber apokalyptischen Chronologie bin ich nicht so ftreng, wie Gie, boch nur in einigen Stellen. Daniel's Aufmerksamkeit auf die Bahl ber Sab. re erwectte ibn ju bem ichonen Bufgebet, und Darauf erfolgte jene Offenbarung der beruhmten prophetischen Wochen. Was fein Mensch, auch nicht bes Menfchen Cobn in feiner Er. niedrigung, gewußt, wurde St. Johannes in Gefichten mitgetheilt. Großere Bunder, alfo auch arogere Ginfichten, als Er ben feiner will. führlichen Entaußerung gehabt, gehoren gu fei. nen Berbeigungen. Giebt es nicht wirkliche Ausnahmen von Menfchen, die ihren Lebens. termin, ohne daß man weiß wie, bestimmen fonnen? Affrologische, oneirofritische, phyfio. anomische Grillen, alles ift rein und vehiculum oder vestigium Seines Einfluffes in unfer Fleisch und Blut, und bes commercii ber Ober und Unterwelt. Die ganze fichtbare Natur ist nichts als das Zifferblatt und der Zeiger; das ganze Räderwerk und das rechte Gewicht sind Seine Winde und Feuerstammen.

Der Brunn bes Lebens thut aus ihm entspringen Gar hoch vom Simmel ber aus Seinem Bergen.

Ungeachtet diefer rohen, unverdauten Gebanken ift Ihre Behandlung immer die beste,
nühlichste und klügste, die wohlthätigste für die Mittelstraße eines bescheidenen Publici, und die bescheidenste gegen die Mißbrauche der Berächter und Schwarmer.

Den aten.

8

Wie ich vorgestern meinen Abschluß machte, fand ich Ausgabe 1522 fl. Einnahme 1522 fl. 9 gr. Also 9 gr. plus. Eine Freude, die ich seit 1774 nicht geschmeckt. Gestern schiekte mir ein guter Engel, hoffe ich wenigstens, just als die Besper angehen sollte, eine beredte, alte Sibplie ins Haus, die mir eine Stube nebst dem Gärtchen, fast möchte ich sagen, abschwaßete, in dem mir zugefallenen Häuschen. Ich erlaubte auch wider meine Gewohnheit der Hausemutter, den Gottespfennig anzunehmen, weil ich den halben Gulden pro arrha zum Segen des neuen Jahres annahmt. Uebermorgen ist der letzte Termin für das zweite Haus. Viels

leicht geht alles besser, als man denkt. Rein Jahr habe ich so mit Zittern und Zagen, mit Angst und lleberdruß, als das überstandene, beschlossen, und bennahe möchte ich, wie Sie scherzen, Engel und Geister an meinem Schicksal hämmern gehört haben. Unterdessen stehen auch unsere Phantasien, Juusionen, fallaciae opticae und Trugschlusse unter Gottes Gebiet.

Den 18ten Nov. fommt Ranter zu mir, poller Begeifterung, mit einem Plane, fein Zeitungswesen auf einmal wieder zu beben, und bittet mich, Begel bieber einzuladen, mit 208 Rithlr. Gehalt, frener Station ac. Schon Sabre lang hat Ranter fein Meggut mehr gehabt. Die Zeitungelefer, auswartige und ein. beimische, werden nicht viel über zwenhundert ausmachen. Alls Erbherr von Trutenau, mo er eine fonigliche Papiermuble und eine Schrift. gießeren angelegt hat, ift er über 50000 fl. fculdia, und als Lotterie = Pachter follte er alle Tage aus Berlin für 18000 fl. exequirt werden. Alle Diefe Dinge find fadtkundig. Wie mir alfo ben bem Auftrage zu Muth war, fonnen Gie leicht erachten. Ben allem dem bewunderte ich den Mann, ber ben gangen Abend ben mir gubrachte mit einer Rube, Gleichgultigfeit und Bufriedenheit, auch feinen andern Gedanken gu haben ichien, ale, Wegel und fein Zeitunge. wefen. Ich that alle mogliche Vorstellung, wie

viel ich felbst riskirte, einem ganz unbekannten Menschen Vorschläge zu machen, und wie leicht es seyn wurde, durch hiesige Fabrikanten sicherer und wohlseiler der gegenwärtigen Verlegens heit abzuhelsen. Nein, alles sollte auf Neujahr im Stande seyn. Ich schrieb so, daß Kanter den Brief lesen und einschließen konnte. Ich freute mich schon, daß er ihn unterdrückt hätte, weil merkliche Unspielungen darin waren. Sieh da, den 15ten Dec. kommt Antwort von Beatel; er sagt Ja und übernimmt die Arbeit, aber von dort aus.

Ich bin wieder auf meinem alten Fleck, liebster Gevatter, Landsmann und Freund? Wenn ich nur nach Berlin kommen könnte, so käme ich als ein sojähriger Apostel nach Weis mar zu Fuß. Aber hic Rhodus, hic salta. Ich habe schon mehr als einen Versuch gemacht mit Rabelais Extrapost statt D. Faust's Wantel. Sie wissen die historie mit dem Raskenpulver. Ich glaube, daß ich Ihnen Absschriften meiner Correspondenz mit der General = Administration mitgetheilt. Eines von meinen ebentheuerlichsten Wagssücken hatte das hirngespinst zum Grunde, Kindelbier in Büsckeburg halten zu können.

Den gten.

Rein Gottespfennig, fondern herengelb war's. Es foll mir kein alt Weib mehr kom-

men am Nenjahrstag unter ber Vesper. Ich bin ein rechter Einfalts. Pinsel, den jedes Kind hinters licht zu führen im Stande ist; daher mir der Angsischweiß schon ben jedem Dinge, das zum Handel und Wandel gehört, aus. bricht. Abeat cum ceteris erroribus!

Prof. Kreuzfeld hat mir gestern die Unterlage meines Kopfkissens mitgenommen. Ich muß Ihnen noch ein naives Urtheil eines vertrauten Freundes mittheilen, der am ersten Ihren Maran Utha gelesen mit vielem Geschmack, der mir aber aufrichtig bekannte, daß die Upokalppse selbst dadurch in seinen Augen von ihrem Werth verloren habe, weil ein so lange erfülltes Buch ihn jest weniger interessire, als eine Erwartung noch bevorstehender Erfüllung.

258. Un C. J. Rraus nach Gottingen.

Ronigsberg ben 2ten Jan. 1780.

Gestern Morgens erhielt ich Ihren lang erwarteten Brief zum neuen Jahre. Ich habe diesesmal feiner Seele eines gewünscht, nicht einmal mir.

Den Ramen Jhres Gesellschafters, an bem mir so viel gelegen gewesen, hatte ich schon zum Voraus erfahren. Ich habe vorigen Sommer seinen Ramensvetter, ben Verfasser der reissenden Sophie, kennen gelernt. Ein Mann, den ich wie Ihre Milch und Obsidiat be-

wundere; aber ich habe — nicht das Gebiß, desto mehr den Magen eines steischfressenen Thieres, und könnte Ihnen Bunder erzählen von den Ninder. Enten = und Sauerbraten, die ich dieses Jahr, so jung es ist, bereits verzehrt. Ihr Geschmack an der griechischen Litteratur ist mehr der meinige. Mit Hanschen lese ich jest im Plato, und zwar den Phado. Mit den vier speciedus nach Ernesti Initia sind wir auch im alten Jahre fertig geworden.

Vergeffen Sie nicht, dem herrn von Auserswald zu schreiben. Er sest seine Freundschaft mit mir fort, und besucht mich ofters zu Pferde auf dem Wege nach dem .

Benm nachsten Neujahrswunsch bitte ich ein Gegen = Compliment an Ihre Cousine nicht zu vergessen. Ich habe inzwischen für Ihre phistosophische Denkungsart und Unterscheidungsstraft zwischen Freundschaft in petto und Hofslichkeit au bout de la plume gut gesagt.

## 259. Un Berber.

Ronigsberg ben 23ten Jan. Dom. Sept. 1780.

herzlich geliebtester kandsmann, Gevatter und Freund. Borige Woche brachte mir der Postbote auf einmal einen Brief von Ihrer Frau Schwester und von Kraus. Erstere ist voller Freuden über die Bekehrung ihres Mannes nach einem schweren Lager, das ihm alle farke

Getrante vereckelt. Letterer melbet mir bon zwei Recensionen Ihres Maran Atha, namlich in ber Sallifden und Gothaifden. Lettere foll febr farkaftifch fenn, und mich auch angeben, erftere defto alimpflicher. Seute vor acht La. gen erhielt ich durch Sippel die erfte Fortfe. bung ber Rlopftochischen Fragmente, und ich arbeite feit Mittwoch mit ziemlichem Fortgang an zwen Scherflein zur neueften beutschen Litteratur. Das erfie hat gum Text bes Rai. fers Augusti Zestanismum nach bem Gueton: bas andere betrifft bas Grundgefet bes Gehors und ber Sparfamfeit in der Rlopfflodi. ichen Darftellung. Da Gie mich gegen ben neuen orthographischen Unfug felbft aufgeboten haben, fo werde ich es abermals magen, Gie gu bitten, fich bes armen Fundlings anguneh. men. Gott gebe, baß ich mit Siob fagen fonne: mein Bogen beffert fich in meiner Sand.

## Den 24ten.

Gott segne ben König! heute ift sein Geburtstag, und vor drey Jahren empfing ich an selbigem meine Bestallung. Ich fing gestern den Brief in voller Flut an, und darauf kam eine solche Ebbe der Lebensgeister, daß ich mich den ganzen Abend nicht erholen konnte. Nun halt mich ein kleiner Fluß im halse einheimisch.

Jerusalem's Betrachtungen, Busching's Jubenthum und Semler's Antwort auf Bahrdt
habe ich gelesen. Lettere hat mir am besten
Genüge gethan. Wie gut ware es, wenn hartknoch mit Kanker einig werden konnte. Wielleicht schreibe ich ihm darüber. Wird der Buchhandel ein Hartungisches Monopol, so ist es
hier aus für alle, die durch Kanter's Gutherzigkeit und wirkliche Großmuth, oder Gleichgültigkeit in Verwaltung eigener und fremder
Güter, verwöhnt worden sind zu einem Frentische und offener Tafel in seinem Buchladen.

Pathchen Mariane hat den 14ten d. M. allein zu gehen angefangen, und dem Bater ein sehr angenehmes Concert über die Laute Pa — pa gegeben. Hänschen scheint von alstem musicalischen Gehör enterbt zu senn. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocal-Musik bin, und daß ich Sie um nichts so sehr beneidet, als das ganze Gesangbrch und alle Melodien auswendig zu können.

Um Krönungstage besuchte mich ein Sohn bes Plessing von der Abgotteren, der seines Vaters Familie in Preußen besucht hat, seit dem October hier ift, und eine heilige Rede über die Vorsehung hier hat drucken lassen. Er sagte mir, Sie auf einen Augenblick in Weimar besucht zu haben. Ich bin noch nicht

gang im Stande ben Mann gu übersehen, der an einer singularen hnpochondrie gu laboriren scheint.

Run denke ich an nichts, als meine zwey Scherstein unter dem Motto 12" 2 ph. Matth. V. 18. Wie alle Haare unferes Hauptes unter göttlicher Providenz, so alle gerade und krumme Striche unserer Handschrift (wo ein Jota und Jot als die einfachsten Symbole anzusehen) unter Theopneustie. Daß diese Erkenntniß zu hoch ist, mag immerhin seyn, aber weder für den philosophischen noch christlichen Glauben.

260. Un Berber.

Ronigsberg ben 25ten Marg 1780.

Tausend Segen der Krone aller Frauen und Mutter, und heil mir, daß ich sie meine Freundin und Gevatterin nennen kann. Ich verging vor Gram und Grillen über Ihr Stillsschweigen, liebster, bester herder! auf meine fünf Briefe, denn so viel sind es in allem, die ich Ihnen geschrieben. "Ist er frank? oder die Seinigen? hat er dir etwas übel genommen? Eigene Geschäfte mögen ihn verdrießlich machen? Hast du ihm auch Verdruß wegen Eensur zc. zugezogen?" Und so ging's in meiner Seele auf und nieder. Ich habe eine Quarantaine im eigentlichsten Verstande aus.

gehalten, und wie ein Gefangener eingefeffen, weber Rirche noch Menschen besucht, als mein Bureau; war ben Meinigen gur Baft. Geftern fing ich Ihren Maran Atha wieder an, und machte eben eine Paufe ben bem Briefe an ben Bischof zu Sardes, als ich wider alles Erwarten erhort wurde. Ich fah es dem Briefe gleich an, daß er nichts Gedrucktes in fich hielt, und war beruhigt und vollig schadlos gehalten burch Ihre Ginladung, burch die fleine Unef. bote des täglichen Mahnens, die mir durch Mark und Bein ging, und durch die Fortfekung von Ernft und Kalk, die ich noch ben Abend covirt, und mit bem inniaften Dank und ber gewiffenhafteften Berbindlichkeit gegen Sie und ben Berfaffer guruckliefere. Sabe ich recht verftanden, fo fceint der Berfaffer feine Erlaubniß auch auf mich ausgedehnt zu haben, oder wenigstens zu wiffen, daß ich darnach neu. aieria gewesen. Ich habe viel licht über bas mir unbefannte Ochema erhalten, aber nicht fo viel Glauben am Rern, und verfiehe nichts von Kalf's Enthufiasmus und Gefdmack bar. an ober Ginn beffelben.

Bu einer Reise muß ich Erlaubniß aus Berlin, und, geht fie uber die Grenze, unmittelbar aus dem Rabinet haben. Diefer Fall ift furzlich an einem Officianten, der in meiner Loge arbeitet, und einer Erbschaft wegen nach Warfchau ging, mir einleuchtend geworben, als ein neuer Beweiß ber alten Dahrheit, baf wir alle glebae adscripti find. Brauche ich Einladung? Sie konnen fich nicht vorftellen, wie nothig eine Reise fur meine Lebensgeifter und Bergensfibern ift. Gott hat bisher alle meine Buniche erfult. Je mehr die hoffnung ab. nimmt, befto mehr wachst mein Glaube. Vivit! vivit! fchrieb Luther einmal an Tifche und Bande. Ben Erwartung Ihres Briefes habe ich genug daran gedacht und die Unfunft bef. felben war ein rechtes Vivat! fur mich. Dun Gott wolle Ihnen auch belfen, Ihre fatalen Arbeiten überfteben. Was Richtsthueren . Ge. Schäfte find und ihren todtlichen Ueberdruß fenne ich; aber unfer Rleisch, unfer Rleisch hat die. fen Pfahl nothig, und Geduld ift eine Belbentugend.

Mit meinen Scherstein hat es Zeit. Ich habe daran gezweifelt, ob sie dort wurden gestruckt werden konnen, da man in Leipzig so schwierig gewesen in Ansehung der hierophantischen Briefe. Ich habe nichts als eine einzige Abschrift übrig behalten, und mancherlen Zusätz gemacht, die ich nicht im Stande bin mir zu ergänzen. Mein spermologischer Styl erlaubt nicht mehr Feile oder Correctur des Geschmacks. Bey dem allem wünschte ich mich aus der Manier, die mir mehr scheint zur Na-

tur geworben zu fenn, als fie es vielleicht nicht ift, herausarbeiten zu konnen.

Appfe's Handschrift, nichts als ein burch, schossens N. T., bin ich bis zum zweiten Briefe an die Corinther durchgegangen, und habe die vielleicht sehr vergebliche Arbeit übernommen, alle Stellen, die nicht in den gedruckten Observationen stehen, auszuziehen — vielleicht für meinen Sohn, mit dem ich jest, Gott Lob! schon das drittemal das N. T. durchgehe und den Ansang im Hebräischen gemacht habe, worin ich aber selbst wieder ein Schüler werden muß. In Ernesti initiis haben wir eben die Psichologie zu Ende gebracht, und die kleinen Werke des Sueton, dessen Vitas Imp. wir will's Gott nach den Fepertagen ansangen werden.

## Den 27ten.

Ein hauptgedanke ist mir in meinen Scherfelein entfallen, nämlich: Orthographie nach dem Ohr ist eben das Steckenpferd, was Theologie nach der Vernunft. Philosophie ist Aussprache; Schrift ist Schrift. Beide aber indsiquara, vaiat und arrivora besserer, wahrer und geistlicher Dinge. Beide in abstracto betrachtet sind zwen gerade Linien, die entweder ewig paralelel laufen, oder sich einander durchschneiden, und eben aus dem Punct ihrer Vereinigung

sich ins Unendliche von einander entfernen musfen. Es ist ein Glück für mich, daß ich die
Spur dieser mit mir gran gewordenen Grille
ganz verloren, sonst hätte ich darüber gebrütet
und wäre nicht fertig geworden, weil meine
Theorie über diese beiden locos communes noch
nicht reif ist.

Sartknoch soll am Ende dieser Woche hier eintreffen. Gott gebe ihm eine gute Reise zu uns und zu Ihnen. Im Geiste werde ich ihn begleiten, so wie ich alle Morgen und Abende mit meinen Gedanken ben Ihnen bin. Ben meiner gegenwärtigen Lage erhielten Sie nichts, als ein Gespenst, unvermögend zu reden und zu schreiben. Ich bin trub von Gährung und innerlicher Arbeit, die erst überstanden senn muß, um ein alter, milder, schmackhafter Wein zum Genuse der Freundschaft zu senn.

Nun will ich zu meinem Beichtvater, Archidiaconus Matthes, gehen, und den Abend da zubringen. Plessing hat vor meiner Bestanntschaft eine Predigt mit zwen Dedicationen und eben so viel Anhängen drucken lassen. Unser Umgang dürste wohl zu Ende senn — sat prata biberunt. Unser alte Freund Kanter lebt ganz für seine Mühle und sein Landgut. Seine Zeitung ist ganz verwaist. Mein junger Freund Brahl hat sich zum Ansange die.

ses Jahrs mube getummelt auf diesem Brachfeld oder Distel - und Dornen - Acker.

Versichern Sie meine liebens - und vereherungswurdige Frau Sevatterin nochmals, daß sie ein gut Werk gethan, den hrn. Generals Superintendenten troß aller seiner Nichtsthuerengeschäfte von Tag zu Tag gemahnt und ihm keine Nuhe gelassen zu haben. Einer durstigen Seele kann ein Trunk kalle Wasser nicht so wohl thun, als durch einen Brief aller der ängstlichen Besorgnisse auf einmal entledigt zu seyn, die mich wie ein schwerer Stein gedrückt haben.

Sanschen verspricht fich Ihrer gutigen Einladung wurdig zu machen. Was ich für ein wunderliches und schwaches Werkzeug von Nater bin, läßt fich gar nicht benken. Eine wahre Glucke, der man Enten - Eper untergelegt.

261. Un Berber.

Ronigsberg ben 24ten Upril 1780.

herzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, den letzten Marz hatte ich mir am linken Fuße Ader gelassen, als mich unser alter, lieber hartknoch besuchte. Noch denfelben Abend meldete sich ein Flußseber, das die Natur durch Transpiration fortschassen zu wollen schien. Da ich aber einige Tage darauf die Binde abnahm, merkte ich eine Span-

nung, die bald in einen gang neuen und ent. pfindlichen Schmerz überging in dem großen linken Beb. Er ift noch jest geschwollen, boch bin ich Gott Bob! von ben Schmerzen gang befrent und bente mit bem Ende diefer Woche auszugeben. Freund Sartfnoch's Begenwart wird diesem podagrischen Briefe wohl zuvor. fommen. Ich babe ihm meinen Gohn gum Buchhandler verkauft, und diefe Gbee ift fur mich ein mabrer Zeitvertreib gewesen, weil meine somnia aegri sich alle barauf bezogen, welches mir die Zeit febr angenehm verfurgt hat , ba meine Gedanken immer von Riga nach Ronigsberg bin und gurud liefen, und ich gar icon im Geifte meinen jungen Buchandler auf feine erfte Leipziger Deffe begleitete. Mein anderes Labfal ben meinem Kluffieber ift ihr Maran Utha gewesen, den ich jum drittenmale con amore gelesen habe, und tiefer in bie Defonomie Ihres Plans geguckt, beffen lucidus ordo cum facundia mich wegen meiner 3weifel mehr beruhigt. Ich nehme baber einen Theil meiner Unmerfungen guruck, weil ich Sie gegenwartig beffer zu verfteben glaube.

Am Sonntage Jubilate verfiel ich durch einen eigenen nexum idearum auf ben Einfall, Luther's Schriften zu lefen, und bin heute mit dem ersten Theile der Jenaischen Ausgabe fertig geworden, die ich leider incomplet be-

site. Ich habe mich wie ein Schwamm dars an voll gesogen, denke nicht nur fortzufahren, sondern auch die Walchische Ausgabe hier zum Gebrauch aufzutreiben. Sind wir nicht wiesder auf eben dem Fleck, von dem er ausgegangen? Im "Grund und Ursache aller Artifel, die in der Bulle verdammt", freute ich mich, ungefähr wie Luther über das Fiat gesdacht zu haben.

"Dieses Leben ist nicht eine Frommfeit, "sondern ein fromm werden, nicht eine Ge"sundheit, sondern ein gesund werden, nicht "ein Wesen, sondern ein Werden. Wir "sind's noch nicht, wir werden's aber. Es "ist noch nicht gethan und geschehen, es ist "aber im Gang und Schwang. Es ist nicht "das Ende, es ist aber der Weg; es glüht "und glist noch nicht alles; es fegt sich aber "alles."

Nun, liebster herber, ich kann nicht schreiben vor Armuth des Geistes. Run, hartknoch
wird mich mit guten Nachrichten von Ihnen
und Ihrem ganzen hause beseligen, auch wird
sein Sohn mit Füßli durchgehen, daß ich mir
also allerhand wider die lange Weile und zum
Genuß des funfzigsten Sommers in meinem
Leben versprechen kann. Gestern brachten mir
Juden die Schrift, welche Lessing zum Druck
befordert, über die Erziehung des Menschen.

geschlechts Ich habe selbige bloß ansehen können. Wissen Sie den Verfasser nicht? Einst summus philosophus, nun summus paedagogus. Nichts als Ideenwanderung in neue Formeln und Wörter. Rein Schiblemini, fein rechter Reformationsgeist, feine Empfängniß, die ein Magnisicat verdiente.

Wie gern wollte ich, daß Sie an die Fortsetzung und Vollendung Ihrer Urfunde dachten, ware es auch nur nach verjüngtem Maßsfabe. Mendelssohns Genesis soll unterwegs seyn. Mein zufälliges Verfehr mit seinen Landsbeuten scheint zuzunehmen; meiner Glaubensbrüder wird immer weniger; dafür einige junge Officiere; und so lebe ich in einem steigen Wechsel von Grillen und außerlichen Umständen, die mich fortreißen, zerstreuen und verhindern, zu einem Plane zu gelangen und demselben treu zu bleiben.

Meine Lager Geldeinnahme ift wegen des schwindsüchtigen, in ben lehten Zügen liegen, den Sandels so mager geworden, daß sie kaum meinen Sehalt betragen wird. Außer dem heimlichen Verdruß darüber habe ich die Besorgniß, entweder meinen Sehalt geschmälert, oder mich mit neuen Plackerenen einmal beladen zu sehen; denn daß meine Muße ein Dorn in Anderer Augen ift, läßt sich leicht erachten. Und so lebe ich immer in Furcht vor Ansert

deren und vielleicht Andere vor mir. Rurz ich traue weder Dingen noch meinem Urtheil mehr, weil ich alles für Phanomene und Meteore meiner Hypochondrie ansehe.

Unferes Ministers beutsche und französische Schrift über die Quintessenz aller europäischen Monarchien habe ich fleißig studirt. Aber, wie Falk sagt, die Graber ber Vorfahren haben kein Feuer für mich, sondern sind Staub und Usche. Wie überzeugt unsere zeitige Politik von ihrer Unsterblichkeit ist! Die neuen macedonischen Monarchieen paroissent durer avec le monde présent, weissagt der Verfasser an zwen Stellen.

Reulich ist eine Commission hier gewesen, ben Berfall des handels zu untersuchen. Der Minister hat wacker bebattirt und protokollirk zum Erstaunen der Rausteute, in einem Othem von acht bis zwen Uhr, unterdessen unser alter Oberprasident sanft schlummerte. Bisher ist nichts erfolgt, und was kann man erwarten, als neue molimina der guldenen Ader statt der Eur? also Schlafen ist das bessie Theil ben gegenwärtiger Lage.

Nun, ich hoffe daß Ihnen Censur und Abdruck meiner zwen Bogen keinen Verdruß gemacht haben, und daß der ehrliche hartsknoch, nach dem ich schmachte, der Ueberbringer senn wird. Ihr Gesangbuch nicht zu vergeso

Hamann's Schriften. VI. Th.

fen. Uebermorgen benke ich wieber auf meine Loge zu gehen. Meine Schildwache geht von Morgens 7 bis Mittag; von 2 bis 6 bes Abends im Sommer. Im ab. und zugehen, eine Lection im N. T., im Dvid, im Sueton, im Plato, in Gesner oder Ernesti, im He. braischen. Selten ein Tag wie heute, ohne allen Zuspruch, wenn es auch Ifraeliten, Samariter und Crethi und Plethi sind. Bleiben noch die Sonntage zu geheimen Conferenzen mit dem Schiblemini übrig, mit dem ich diesen Sommer fortzusahren denke.

Gott Bob! mein fleines Befindel befindet fich nach Bunich. Marianchen schilt alles tumm, was ihr nicht nach bem Ginn ift. Sie icheint es nicht fo bofe zu mennen, fonbern braucht den Ion nur als ein Flickwort, bergleichen der Bater hat, wenn er nichts rech. tes zu fagen weiß. Um fein Blatt bor den Mund zu nehmen; wiffen Sie, was mich fo tumm und ftumm macht, an Gie gu fchrei. ben, alter, lieber Freund? daß ich fur die hundert Freuden, die Gie nicht ermuden mir ju machen, mich nicht auf die fleinfte Begen. freude befinnen tann. Meine Empfindlichfeit bringt mich noch um all mein Gefühl; und mein tummer Stoly giebt felbft Diebertrachtiafeit der Gitelfeit vor. Run gute Racht jum Lebewohl.

Dom. Rogate.

Ich bin angezeigtermaßen das erstemal ausgegangen, aber nicht weiter als die paar Schritte nach meiner Loge. Habe mancherlen Unruhen gehabt, unter anderm, daß mein Haus von außen abgepußt worden. Gestern habe ich zum erstenmale das allergerechteste Breve vom 14ten d. M. gelesen und kann mich gar nicht satt lesen.

Mein gewesener Biderfacher, D. Laub. meier, hat mich diese Boche besucht von Dengels wegen. Gollte Sartknoch burch Jefchnis geben, fo wunschte ich daß er ben Bater, und noch mehr feine Schwester, Die jungfte, fennen lernte. Ich habe einen Brief von ihr in Depot, ber ein Meifterftuck ift. Der Bruber machte einen Abgott aus ihr. Ich habe ihm ganglich entfagt. Plesfing hat ein bartes Lager hier gehabt, und fam gestern wie ein schwarzgelbes Gespenft, um Abschied zu neh. men, nach Graudens juc Cur, die mir febr mißlich icheint. Raturliches Mitleid ausge= nommen, find wir ubrigens vermuthlich gefchiebene leute. Sein Geschmad ift cavalierement, und meiner, servilement gu leben. Jenes ift Rnechtschaft und biefes Frenheit fur mich.

Nun, der heilige Schiblemini helfe Ihnen, beffer herder, und mir! Meiner verehrungs wurdigften Gevatterin und paracletae die herzo

lichste Empfehlung! Gott segne Sie und all die Ihrigen, ist mein tägliches Gebet und Wunschen.

## Bon Berber.

Weimar Mai 1780.

um Bartenoch wenigstens nicht gang wortlos fein Dad abgeben zu laffen, fenbe ich ihm biefen Brief nach ; fo lange er hier war, wars mir zu ichreiben nicht mog= lich. Ihre Scherflein, lieber S., find bis auf 2 herum= geschickt und beforgt; biefe follen auch beforgt werben. Bier find fie mit großer Buftimmung gelefen ober vielmehr angestaunt worben; benn felten werben Gie einen Lefer haben, ber Gie aanz und eigentlich liest. Der Statthalter, ber Gie fehr lieb hat, hat eigen bafur ges banft. Wieland ichickt Ihnen feinen Oberon burch Bart= Enoch; Georgi, bas Gefangbuch und Sanbels Meffias find von mir in feiner Sand. Ich war fo arm, bag ich nichts weiter zu geben mußte, und vergaß fogar, baß ich Ihnen Diberots Essai sur la vie de Seneque zu= gebacht hatte. Alfo muß es auf ein anbermal ober et= was befferes ftatt feiner warten. Das Jahr 1780 ift für mich überhaupt arm, ober vielmehr noch arger als bas - beraubenb. Wenigstens bilbe ich mir's fo ein.

Lon Neuigkeiten kann ich Ihnen nichts schreiben, ob ich gleich eine Unzahl burchlaufen habe. Es ist von Gotha aus burch ben Prinzen August ein unvollendetes

diberotisches Manuscript in meiner Sand: Jacques le fataliste. Wenn ich's angesehen, will ich Ihnen bavon etwas melben. Salten Sie Leffings Erziehung bes Men: schengeschlichts von ihm felbst? Und was fagen Sie zu Abbt's zwen neuen Theilen, wo auch Sie abermals pas rabiren? Mir ift einiges bavon intereffanter, als mans des vorhergebenbe, gemefen; indeffen bunkte mir im= mer flein und elend, nun nach bes Grafen von Schaums burg Tobe, die Briefe hinterher gu ftoppeln, die fie voraus abgekurzt heraus gegeben - bloß bes leibigen Gewinns wegen. Der Buchhanbler Rifel ift ein mahrer Nabal an Beige. - Semler, bore ich, ift in Jena, um auch hierher zu fommen, und wie bas Gerucht geht, um eine Stelle zu betteln. Er hat fich bier an einen Menschen gewandt, ber, von Ropf gu guß burch Une wiffenheit geftahlt, fein argfter Reind ift. Den Rrieg, ben ihm Bafebow macht, werben Gie fcon fennen. Das Gefdreib über die Religion wird fo edel, bag man ben Ramen nicht horen mochte. Leben Gie wohl, lieber Alter. Gie feben meine Trodenheit und Durre. Erfreuen Sie mich balb mit einem Ihrer belebenben Briefe.

## Bon Serber.

Weimar Juni 1780.

Run, lieber hamann, Sie vergelten Gleiches mit Gleichem und haben mir jest auf Brief über Brief nicht

geantwortet. Sie haben boch einen Brief burch bie Post mit einem Exemplare Ihrer Scherslein, und nachher burch hartknoch einen andern mit ben übrigen Exemplaren und einem Pack Allerlen empfangen? Ich freue mich auf einen Brief von Ihnen, wie auf eine wiederkehrende Frühlingssonne; benn jest ist es, nach einer großen hige vor acht Tagen, sehr, sehr kalt.

Geftern bekam ich von Formen einen Brief, barin er mir zur papaute meiner triple couronne Gluck wunscht und anzeigt, daß ich den Preis der Frage: über den wechselseitigen Einfluß der Wissenschaften und der Regierung, erhalten. Sie wissen, ich war nach dem britten Kranze lustern, und ich habe meinem viers ten Sohne, Abelbert, als dem 1779 an meinem Gesburtstage gebornen, die Munze seperlich zuerkannt. Ich weiß, Sie nehmen auch Antheil, lieber Gevatter, an dieser Kinderen; im Grunde ists mit dem Litteraturz Wesen boch nichts als Kindheit.

Sier reist alles. Der Herzog ist mit der Herzogin in Dessau; Gothe in Gotha; Anebel, der benm Prinzen ist, geht in die Schweiz. Nur ich muß wie ein stipes in terra stehen bleiben. Sobald es warm ist und Abelebert die Mutterbrust verloren, wollen wir nach Imenau. Da will ich wenigstens den Pyrmonter zuerst entssiegeln, und auf den Bergen des hohen Waldes einige Ruhe athmen. A propos der Berge. Ist die Weissaung des Zellerberger Propheten, daß ein großer Theil

Deutschlands vom Gotthard ben Rhein binab bis Denlar burch Erbbeben und Ginken untergehen foll, bis gu Ihnen gebrungen? Sie ift phofifch (nach einer fehr eigenen Phyfif ) und fabbaliftisch, aus bem Buche Chevie lah, (bas er fur bie altefte hieroalpphische Schrift halt) abgefaßt, und ich habe fie, wie fie ift, abschreiben laf= fen, um fie Ihnen gum Gpaß zu ichicken. Da hat fie aber meine grau an Rnebel gegeben, und Gie muffen alfo marten, bis er fie wieber ichickt. Gie fonnen's auch; benn Gie wohnen ja nicht in ber Gente, fondern wie bem Magus gebuhrt, gen Mitternacht am Ufer bes Meeres. Es foll ein ftiller bescheibener Mann fenn, und hat biefe Erklarung (bie mit bem Erbbeben bes Rebruars gerabe in ben Tagen und bem Strich nach, ben er angegeben, im fleinen Borfpiel eingetroffen) an bie zwen Regierungen zu Braunschweig und Sannover im December vor. J. gefandt, und fich gum Gibe feis ner Ueberzeugung bavon erboten.

haben Sie die Denkwürdigkeiten bes d'Aubigné an seine Kinder gelesen? Ich habe das Buch nie nennen gehört, und da erscheint es übersest, eine sonderbare, merkwürdige Schrift eines sonderbaren, außerordentlischen Mannes. Sie ist jest unsere Abend : Lectür, und wenn ich sie durch bin, will ich doch an Mornan's Lezben, auch von ihm selbst geschrieben, gehen. Was sagen Sie zu den freymuthigen Betrachtungen über das Spriftenthum? Wissen Sie nicht, wer der Versasser

fenn mag? Doch nicht Stark? Bas macht Rant? Bekommt man weiter nichts von ihm zu lefen?

Schreiben Sie boch etwas von Hartknoch. Mir hat er sonberbar verwellt und verschrumpft geschienen; mich bunkt, wie hier ein collega spiritualis von des andern Fähigkeit, Neujahrs : Predigten zu halten, gesagt hat, — er läuft auf den letzten Stumpfen. Gott befohlen, lieber Hamann, schreiben Sie doch bald und verzeihen Sie die Leerheit und Gile meines Briefes. Ich wollte der Zeitungsfama zuvorkommen, und Ihnen meinen Sieg selbst melben.

262. Un Berber.

Ronigsberg ben II. Juni 1780.

Herzlich geliebtester Gevatter, kandsmann und Freund, der erste Tag im Monat Mai war für mich sehr glücklich. Erstlich eine herrische Witterung, die heiterste mildeste Luft; nach dem Essen ein herrlich Sewitter, und des Abends der schönste Regenbogen. Zweitens war der Meß. Catalog angesommen und der Oberon, die ich alle beide verschlang, und besonders in Ansehung des letzen meine Erwartung so übertroffen fand, daß ich mir selbigen recht wünschte. Der letzte Mai war in Ansehung der Witterung dem ersten ganzähnlich, den einzigen Regenbogen ausgenommen. Des Morgens kam ein ganz unerwarmen.

tetes Geschenk von Joh. Caspar Hafeli. Ich hatte immer kusternheit gehabt nach den Predigten und Predigt. Fragmenten, aber keine Gelegenheit, selbige zu stillen. Der noch sehlende Regenbogen wurde aber durch die Ankunft des guten Hartknoch ersett, in seinem bunten Sommerrock und seinen und Ihren Saben mannigsalt, worunter auch ein Oberon war, der als ein donum auctoris mir doppelt willsommen seyn mußte. Und so war mir der letzte Tag im Monat Mai der gluck. lichste von allen.

Aber ber erfte Junius, an bem ich mir awar Urlaub von aller Berufsarbeit genommen batte, war gar fein Fepertag fur mich, fon. bern ich habe mich mude und matt gefchleppt mit ben Schellenbergischen Rupfern, ju ben Subscribenten, und furz bor ber Mahlzeit fdwer geargert über einen Brief aus Sam. burg, der mich 34 gr. Porto foffete, und in einem gedruckten Raufmannsbriefe, nebft ei. nem gedruckten Catalog feines Baarenlagers, beffand. Ich bin feit dem letten Donnerfta. ge mit bem laufenden Monat vollig ausge. fobnt und wunsche, daß der lette Tag def. felben ben erften übertreffen moge. Laval bat. te aus Berlin bie Radricht von Ihrer Rro. nung hieher gemeldet, um hartfnoch an die. fer Freude Theil nehmen ju laffen. Optatis

meis respondeat fortuna, las ich geffern im Cicero und bachte an Sie, und wunsche bag bas arme 1780er Jahr wohl gerathen moge!

Auf hartknoch hatte ich mich wie ein Rind gefreut, und war fo voller Fragen, Die ich bei feiner Untunft alle vergeffen batte, baß ich immer wie ein Suchender, ber nicht weiß was, noch wo? in Berlegenheit war, fo bald ich ihn fah. Bon Ihnen und Ihrem gangen Saufe bat er mir lauter erwunschte Zeitun. gen mitgebracht, und meinen Sunger gefcharft, ein Augenzeuge Ihrer hauslichen Bluckfeligfeit, vor meiner Friedensfahrt gu werden. Mein Edel vor allem Thun und Leiden des Seculi nimmt gu. Bin jest im fecheten Theile ber Lutherifchen Werke, und bierin besteht jest mein einziges Tagwerf. Ihr Gefangbuch habe an dem erften Abend burchgeblattert, finde aber nicht die in der Sahnischen Postille angeführten Gefange. Das fostliche Alphabetum Tibetanum habe angefangen, aber noch fein recht Berg noch Beit fortzufahren.

Den 19ten Mai überraschte mich Ihr erffer Brief nebst meinen Scherstein. Alles nach Bunsch. Ich zähle diese Hebammen-Hulfe mit zu Ihren donis, um mich für alle auf einmal zu bedanken.

Beute vor acht Tagen erhielt ich gum zweitenmale bie Erziehung bes Menschenge. schlechts. Im Grunde ber alte Sauerteig unferer Mode : Philosophie; Vorurtheil gegen Sudenthum - Unwiffenheit des mahren Reformationsgeistes. Mehr Wendung als Rraft. Die Briefe, fo Gott will, werden mehr ent. scheiden, und ich warte mit großem Berlangen darauf. Bon ben neueffen Bafedowischen Sandeln weiß ich noch fein Wort. Abbt's Schriften habe ich burchgelaufen; bas Dentmal auf Baumgarten hat mich am meiften gerührt. Das ift auch alles mas ich von ber Meffe gelefen habe. Der Brodforb gelehrter Rafcheren hangt hier ziemlich hoch. Ranter foll feinen gaben verfauft baben an feinen alten Gefellen Wagner; Diefer ift wohl ein guter Freund, treibt aber den Sandel auf Frant. furter Urt, und burfte nicht fo gefällig als Ranter fenn, ber fich auch offenbaren Schaben badurch felbft gethan, aber fich an Undern wieder bezahlt gemacht.

Was denken Sie von der herculischen Expedition gegen die Chicane? Auch hier ist eine Gesetz. Commission bereits ernannt, und hippel ein Mitglied derselben. hier halt man den hirtenbrief vom 14ten April für ein Chef d'oeuvre der neuen Creatur de se ipso ad se ipsum. Ich habe mich nicht satt da-

ran lesen können. Ein wahrer Virtuosen. Styl; im Grunde nichts als Gaukelen und ein neues philosophisches Experiment in nostro vili corpore. Das größte Glück und der hochste Trost ist, daß Gottes guter, gnädiger Wilste mitten unter diesen und durch diese widersprechenden, krummen und verkehrten Anschläge geschieht.

Dom. V. ben 26. Juni.

Ich bin vorigen Sonntag mit meinem gansen Hause in einer Autsche nach Fuchshöfen gewesen und den Frentag zuvor nach Ameiden zu Fuß. Lauter Zerstreuungen die mir wie eine gebratene Taube ins Maul gestogen. — Mit dem heutigen Evangelium ging ich aus England und wurde in Niga damit bewillstommt. Das sind schon über 20 Jahre.

Was mir Ihr dritter korber für eine wohlsthätige Rachricht gewesen, läßt sich gar nicht melben. Machen Sie es doch wie mit Ihrem Maranatha — so warm wie es aus dem Backofen kommt.

Diese Woche ift der alte Christiani als Magnificus gestorben. Ich besuchte deshalb Rant, den ich seit langer Zeit nicht gesehen, und der zum guten Gluck eben an den Minisser schrieb; und noch denselben Abend gab ich Rraus Nachricht, dem die Stelle zugedacht

ift. Ich habe ihn zugleich gebeten, feinen Ruckweg über Weimar zu nehmen. Sie fehen, daß ich fleißig an Sie denke — und denken ift alles was ich thun kann.

Ben einem maßigen Appetit überfiel mich ein unüberwindlicher Schlaf. Rommt ein ju-Difder Student, von mir Abichied zu nehmen. Rommt mein Caffe; fommt Rreugfeld, den ich feit langer Zeit nicht Sonntags gefeben. Wir geben und figen im Sain Mamre. Rommt Banechen und meldet mir einen Brief von Ihnen an, ben Lischen bringen wollte. Ich fchelte ihn guruck und kann die Beit nicht erwarten. Allerdings bruckt mich bas jus talionis, aber nicht wie Sie es meynen, fonbern in gang anderem Sinn. Ich wußte nicht was ich alles hartknoch fragen follte, und weiß Ihnen nichts zu anworten als - Worte auf Sachen. Unterdeffen hat Ihre freundschaft. liche Aufmerksamkeit, der Evangelift Ihres Sieges ju fenn, feine gange Wirkung auf mich gethan.

D daß ich Gleiches mit Gleichem vergelten könnte! Ich habe eben die Ursachen zu schweigen, die ich habe, mich von allem Umsgange zu entziehen. Furcht und Mißtrauen, Andere mit meiner hypochondrie und heautontimorie anzustecken. Wie glücklich sind die Leute, die sich mit der ersten der besten Erz

flarung bes Weltlaufes begnugen und fich bas nil admirari bes Beifen getroft queignen fon. nen! Ich fann aus jeder Rleinigkeit bes menfdlichen Lebens, die mir alle Tage gufibet, nicht flug werden, und faune über meine hausliche und offentliche Lage. Unfer Director foll verfest werden, und ber Mann ift ein mahrer brennender, unverfehrter Dornbuch fur mich. Jest ift er feinem Weibe nachgereist, die bereits den zweiten Sommer an der polnischen Granze mit einem verabichiedeten Oficier gubrinat, ohngeachtet fie ben Mann icon burch eine alte Freundschaft mit einem Project . und Favencemacher ruinirt hat. Ein ehrlicher Mensch muß fich scheuen und furchten, einen folden Chef zu feinem Rachbar zu haben, und bennoch zieht er mich bisweilen ben ben Saaren zu fich. Die traurige Rigur in meiner Geele ben einem folchen vis - à - vis laft fich benten. Unterdeffen foll fein Nachfolger abermals ein Matreffenfanger fenn, beffen Penfion man erfparen will.

Eramer's Klopstock habe ich in zwen Stunden mit Bergnugen durchgelaufen; ein für mich in aller Beziehung wichtiges Buch. Ich bin schon bensaufig angeführt und verspreche mir noch besseres Glück fünstig. Des armen Dusch Ferdiner habe ich auch durchgepeitscht. Ist noch das beste von seinen Berken, das

ich gelefen habe. Zwen Braute zerfließen in feine. Es hat mich unterhalten und gerührt, wie in Sophiens Reise zwen Brautigame.

Die frenmuthigen Betrachtungen habe ich fehr frube lefen fonnen burch Sippel, ber fie bom Rangler Rorff erhalten, dem fie aus ber Preffe zugefertigt worden. Bartinoch wußte ben Autor nicht. Er hat mir beffer gefallen als Bahrdt und Steinbart. Aber im Grun. be einerlen newtor Frodos, wie in der Ergiebung bes Menschengeschlechts. Erfilich, na. turliche Religion ift fur mich, was na. turliche Sprache, ein wahres Unding, ein ens rationis. Zweitens, bas was man naturliche Religion nennt, ift eben fo proble. matisch und polemisch, als Offenbarung. Und warum Frenmuthiafeit, basienige wiederau. fauen und zu verfeinern, mas der mahre ton du siecle sub umbra alarum ift? Bernunft ift ber leibhafte Mofes, und unfere beutige Philosophie ber mahrhafte Papft verklart. Ju. benthum - fein Geift, naturliche Religion ift die allgemeine Losung, nach Jerufalem, Bu. fcbing ze. Un ben Meffias faum gedacht. Aus dem Berftande unserer Apologisien bom Judenthum laßt fich auf ihren Berftand des Christenthums ichließen - und ohne beide find Dabfithum und Lutherthum Studwert. Diefes Biereck ift mein alteftes und jungftes The. ma und, so Gott will, bas En zu meinem Schiblemini. Das Motto ber erfte Bers aus einem Liebe von Luther:

Gie ift mir lieb bie werthe Magb.

Meine Schurzen von Feigenblattern find caffirt. Safeli ift der Verfasser der Austosung im Merkur, und mit Wieland bin ich auso gesohnt. Starken traue ich nimmermehr ein Buch wie die freymuthigen Betrachtungen zu. Es scheint mir zu ftark fur ihn, oder wenigestens ist es seine Eigenliebe, hinter dem Schrein zu arbeiten.

Gott gebe Segen und Gedeihen gur Brun. nen . Eur!

Die Neihe zu reisen wird auch an mich kommen. hat keiner mehr göttlichen Beruf dazu, als dieser arme stipes in terra. As, mus hat mir noch nicht zum Podagra Glück gewünscht. Ein recht tief geholter Seufzer thut mir so wohl wie eine Motion. An Kraft zum Athemholen scheint es mir also nicht zu fehlen. Alles was mir gefällt macht meine Augen wässerig. Scheint ein Charafter der finskern Schriftseller zu senn und der Fehler mehr aus dem herzen als dem Verstande zu quillen.

Meine Nachtigall nicht zu vergeffen, welche mir so manche himmlische Augenblicke des Worgens und Nachts gemacht hat, seit acht gen aber so gut wie verstummt ist. Sie war ein Vogel nach der Uhr, sing mit dem Nachts wächter um 10 Uhr an und hörte um 7 Uhr auf. Wenn sie doch kunftiges Jahr wieders käme!

Den Georgi bereits durchgelaufen, ohne das geringste, weder in Ansehung des Wortes, noch der Sachen, für meine Vermuthung gestunden zu haben; denke ihn noch einmal ohne diese Rücksicht zu lesen, weil ich ihn überhaupt wenig verstanden. Kant arbeitet noch immer an seiner Moral der gesunden Vernunft und Metaphysik, so viel ich weiß, und thut sich auf seinen Verzug etwas zu gut, weiß selbiger zur Volksommenheit seiner Absicht beydtragen wird. Harthochs Erhaltung ist ein Wunder. Ich hosse, Sott wird ihn wieder versiungen und ihm noch einige Jahre schenken.

Endlich mit genauer Noth habe ich Spitte ler's Geschichte bes kanonischen Nechtes hier austreiben können, und heute zu lesen angesfangen, mit viel Zufriedenheit. Da kommen die Denkwürdigkeiten des d'Aubigné. Der 5te Theil von Gozzi liegt auch da. Daß dieses Mannes Briefe so wenig bekannt sind! Yorik's und Elisens Briefe sind nicht der Nede werth. Auf heute genug gelesen, aber ich besorge auf Rosten meiner Verdauungskräfte; und nichts zur Sache, oder sehr wenig.

Vergessen Sie boch nicht die Weissagung bes Zellerfelder Propheten. Weder sein Name noch seine Weissagung ist dis zu uns gedrungen. Sie wissen, daß sich meine Neugierde dis auf Ziegen Propheten erstreckt, troß einer Nachtigall. Cabbalistisch — ein Buch Chevilah — Hieroglyphenschrift — das ist lauter Locksspeise für meinen verwöhnten Geschmack, wahres Wildpret für meinen Ablershunger.

Der himmel schenke Ihnen und den Ihrisgen so viel Freude zum letten Junius, als mir zum letten Mai. Mein Stillschweigen ist keine Liquidation, sondern Mangel an Stoff und Del im Lämplein. Sie leben im Mittelspunct, und ich am äußersten Rande. Ich umarme Sie, die außerwählte Frau und Ihre Kinder.

263. Un Caroline Herber.
Roniasberg ben 26. Juni 1780.

Meine verehrungswurdige Frau Gevatterin und Freundin, Wie sehr Sie das meiner gangen Seele sind, kann und darf ich nicht erst fagen, und wurde auch der Mühe nicht lohenen, gelesen zu werden. Madam hartknoch, die ich als eine sehr liebenswurdige, launige und gutherzige Frau mehr ahnden als kennen gelernt, weil ich sie nur zweymal, erstens benm Einpacken eines großen Koffers, und

lettlich ben ihrer Toilette beobachten können, hat mir die aufmerksame Besorgnis in Anssehung des Alphabetum Tibetanum mit allen kleinen Umständen auf die angenehmste Art mitgetheilt. Reine Erinnerung, die aus der Külle des Herzens kommt, ist überstüssig, sondern des Dankes werth; denn hätte das Alph. Tib. nicht wirklich eben so leicht vergessen werden können, als das Datum in dem heutigen, für mich so erfreulichen Briese, wodurch das darin besindliche Wort Gestern seine ganze bestimmte Genauigkeit verliert, wegen des in petto gebliebenen Dati?

Empfehlen Sie mich Ihrem fleinen Reisegefährten nach Ilmenau, und entschuldigen Sie mich bestens ben meinem lieben Pathchen, daß wir und einander noch nicht kennen, weber nach einer Silhouette, noch von Angessicht zu Angesicht. Sagen Sie ihm nur, ich wohne hier hinter sieben, wo nicht Bergen, doch wenigstens Hügeln, daß mich die Leute meiner eigenen Heimat kaum kennen; aber er soll mich gewiß kennen lernen. Das ist kein Mährchen, sondern meines Herzens höchster und letzter Bunsch, den ich mit Hand und Mund verstegle.

264. Un J. J. Rraus nach Gettingen.

Konigsberg ben 22, Jun. 1780.

Liebster Kreund! Unfern Brot. Kant babe ich fo lange nicht gefeben, als wir und eine ander nicht geschrieben haben. Dein Drang und Sturm an Sie zu fchreiben, war ber Sod des Professors Christiani, der Diese Bo. de ploblich verschieden. Diefer Vorfall war ber medius terminus ju einem Besuch ben unserem Rant, ber eben im Begriff war, an Abren Macen zu fchreiben, ber ihm Engel's Berfuch über eine platonische Dialectif guge. schieft hatte. Er wollte Ge. Excellenz ben gegenwartiger Bacang fur Gie praveniren, und trug mir auf, Ihnen dieß zu melden, um das nothige von Ihrer Geite auch zu thun. The Beimweh nach dem gelobten gande und feiner alma mater Albertina fann fo groß nicht fenn, als unfere Lufternheit und Gehnsucht, Ihnen ju Suß und Pferd entgegenzuwallen.

Ich schreibe dieß vor dem Sprung ins Bett, um keinen Posttag zu versäumen. Saben Sie wenigstens die Gegenliebe für mich, den Empfang des Gegenwärtigen bald zu bescheinigen, und ohne sich mit Fleisch und Blut lang zu besprechen, noch sprod und blod zu thun, die Gelegenheit zu ergreifen, da die Prof. Politices Ihrem gegenwärtigen Geschmack gunstig iff.

Ich habe in biesem meinem 5often Jahre einen podagrischen Unfall gehabe zu Anfang bes Aprils. Seitdem find Luthers Schriften meine Haupt Lectur und sein Genius Scheblimini mein Oberon! mein pium desiderium! mein ultimum visibile!

Eine Nachtigall hat biefen Sommer mein Wälbchen fehr angenehm gemacht, ift aber bereits zum Schweigen gebracht.

Leben Sie nach herzenswunsch. Run ruhen alle Walber.

265. Un Joh. Cafpar Bafett.

Ronigsberg ben 30. Juni 1780.

Den lesten Mai bin ich mit Ihrer Zufchrift und Gaben erfreut worden, die ich
langst zu sehen gewünscht, aber keine Gelegens heit dazu gehabt. Ich bin jest nicht im Stans de zu kaufen und niuß meine Reugierde durch lauter krumme Wege und die Mildihatigkeit Anderer befriedigen. Mein aufrichtiger Dank ist zugleich ein Anspruch auf das Ende des Werks.

Ihre merkurialische Auftosung gab zu einem Misverständnisse bes Verfassers und zu einer außerordentlichen Gahrung in meinem Gemuthe Anlas. Es ist mir baher angenehm, ben rechtschuldigen gleichfalls für einen Freund in petto zu erkennen. Ich erhielt zu Anfang

bes 1777sten Jahrs meinen gegenwärtigen Poften und zugleich die bewußten Stücke des Merkurs. Unter dem Einfluß der drey sieben überfiel mich eine Art von Nymphomanie zu einer ganz wunderlichen Ausarbeitung, über die ich lange nachher gebrütet, aber gänzlich aufgegeben habe. Schürze von Feigenblättern war der Titel; und die Abschnitte

- 1. Nachhelf eines Bocative, über das verhunzte Genus des Worts Glocke in des lieben Usmus Erzählung vom Nachtwächter und Bürgermeister.
- 2. Charfreitagsbuße fur Capuziner.
- 3. Die Brucke ohne lehne.

In dem zweiten Theil follte eigentlich bas Thema ausgeführt werden — aber patrias ce-cidere manus.

Wenige Tage vor Erhaltung Ihrer gutigen Zuschrift las ich in Luthers Schriften:
"vom Nitter Rondalo auf einer schmalen
"Brücke, mit einer Last auf dem Nücken,
"unter sich einen schweslichten Pfuhl voll Dra"chen und einen — der ihm entgegenkömmt"
— Auslegung des VII. Cap. Matth. Da glaubte ich ganz gewiß den Schlüssel zu mir selbst
gefunden zu haben.

Aber auch ben Ihnen scheint das Spruchwort nicht zu treffen: daß jeder der beste Ausleger seiner Worte ist. Denn ohne den

Sprung vom Steben jum Vorangeben ju rech. nen: fo fagt Naulus nicht, wer fieht (ich menne 1. Ror. X. 12.) fondern: wer fich lagt dunken, er fiehe. Ein folcher Dunkel gu fichen, feiner Sachen gewiß zu fenn, fann frenlich leicht ein innerer Bug werden, ober iemanden verleiten, ein Unführer, Borganger und Autor zu fenn: aber Diefer Dunkel ift allerdings eine Brucke ohne Lehne (befonders nach einer frangofischen leberfetung des lets ten Borts) ben ber man fich huten muß vor einem Kall. Diefe Bermeffenbeit zu fagen : Er ift es, und die Beit ift herbenfommen -Siehe, Er ift in ber Buffen - Sieh er ift in der Rammer - ift eine charafteriftifche Erinnerung und Warnung fur diejenigen,

"auf welche das Ende der Welt gefommen ift."

ben 2. Juli Dom, VI.

Ich bin tagtäglich unterbrochen worden und augenblicklichen Zerstreuungen ausgescht. Es geht mir sehr oft, daß ich meine eigne Hand nicht lesen kann, und mir wird ben dem, was ich selbst geschrieben, so übel und weh als dem Leser, weil mir alle Mittelbegriffe, die zur Kette meiner Schlüsse gehören, ver-raucht sind und so ausgetrocknet, daß weder Spur noch Witterung übrig bleibt. Ich habe mich in eine solche Manier zu schreiben hinein

studiet, bie mir weber selbst gefällt, noch naturlich ift — und weil von St. Paulo die Rede ist, so wunschte ich auch lieber fünf Worte im Publico mit meinem Sinn, denn sonst zehntausend Worte mit Zungen und mit dem Geist. Unterdessen muß jeder Vogel mit dem Buchse seines Schnabels zufrieden fenn.

Entschuldigen Sie mich ben unsern gemeinschaftlichen Freunden; — Herr Livater wird zwen Scherstein erhalten haben. Jemanden der mich um den Sinn der letten Worte, Hiob XXXIX. 30. frug, wußte ich nicht besser als mit dem weisen Nath zu antworten, den Sie im zweiten Bandchen dem Sucher geben. S. 235. a.

Bon der Ostermesse habe noch wenig gelessen, als Raschereyen, die mir der Zufall in die Sande gespielt. Der eine hiesige Buchladen ist leer und der andere für mich versschlossen. Der Bersasser der freymüthigen Rachrichten ist mir noch unbekannt, das Buch selbst aber früher als Andern zu Theil worden, weil es unmittelbar an einen unserer Magnaten eingeschickt wurde. Bozu Freymüthigkeit, sauter Dinge, nach denen die Ohren jucken und die publici saporis sind, gangbar zu machen! Bey der gegenwärtigen Lage ist Freymüthigkeit weder Lugend noch Kunst. Ich bin gewiß, daß sie ihnen selbst am Ende

nachtheilig fenn wird, und baß fie ihre eigene Schande ausschäumen werden. Eine folche falsche Freymuthigkeit sollte mit mehr Zurückhaltung beantwortet werden von den Gegenfüßlern.

Geben Sie mir doch, wenn es mit gutem Gewissen geschehen kann, einiges Licht über den Charafter und das eigentliche Unglück oder Berbrechen Ihres Mitbürgers. Es soll vox in deserto und in thalamo senn, und nicht für die Gemeine.

Ich habe wirklich die Unverschämtheit, das britte Bändchen Ihrer Predigten zu erwarten, und darum zu bitten. Weil ich mehr Glück Schuldner als Gläubiger zu seyn habe, so muß ich meine Neigung zu letzterem je länger je mehr verläugnen. Ben den ungerechten Haushaltern unsers klugen Jahrhunderts noch in die Schule zu gehen, bin ich leider! zu alt; denn so Gott will! schließe ich den 27. dieses August mein funfzigstes Jahr. Ein dene latuit, dene vixit, ist immer mein Wahlspruch gewesen.

Leben Sie nach herzenswunsch mit Weib und Kind! Gott schenke Ihnen nach schwielen Tagen auch jene Katgod's avakogtas and agoranou rou auglou.

## 266. Un J. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 29. Juli 1780.

Berglich geliebteffer Freund, vielleicht bringt Ghr lieber Gobn die Scherflein mit; ich freue mich auf feine Untunft, wie auf meinen funf. giaften Geburtsmonat, ben ich mir vorgenom. men burch eine lebersehung zu veremigen, und bekhalb Unfrage thue, ob Gie Berleger bagu fenn wollen? - ob nicht eine Ueberfetung bereits angemeldet ift? u. f. w. von Dialogues concerning natural Religion. By David Hume Esq. The second Edition, Lond. 1779. p. p. 264. gr. 8vo. Ich bin eben mit 100 Seiten im Groben fertig, will meine Ueber. febung den Urof. Rant und Rr. R. Sippel gur Durchficht geben und Professor Rreugfeld julegt, um fie mit dem Englischen gu berglei. den. Der Dialog ift voller poetischen Ochon. beiten, und ich halte das Buch mit herrn Green für nicht gar gefährlich, fondern über. fete es vielmehr als ein funfzigjahriger Beift. licher in Schwaben jum Beffen meiner fren, muthigen Umtsbruder und gandsleute, welche Judenthum und Chriftenthum in nichts als naturliche Religion verwandeln, und ohne Renntniß noch Ehrlichfeit fo viel von der Evibeng ber lettern ins Belag bineinreben. Wenn ich mich recht befinne, fo ift bereits bor ei.

nem Jahre bie Uebersetzung angemelbet worden, aber nicht erfolgt. Als Buchhandler werden Sie dieses genauer wissen können. Gesetzt auch, daß eine heraus kommen sollte, so hoffe ich, daß meine einige Borzüge haben dürfte, weil ich den guten Willen habe, sie mit Lust und Beyhülfe so vollkommen als möglich zu machen — auch wo ich kann durch eine Folgrede, mich eines lutherischen Ausdrucks zu bedienen.

So bald ich mit ber Ueberfegung fertig bin, werde ich es Ihnen melben. Ronnen Gie ei. ne Ungeige bavon beforgen, oder foll ich es thun burch Freund S. in D.? Bunfchte, wenn ich pro studio et labore bie Defecte meiner Bibliothet nachholen fonnte; wenige ftens werbe ich auf Ihre Erflarung einen Auffat machen, damit Gie ben Ueberschlag machen fonnen. Das Werf ift im Englischen prachtig gebruckt, als ein Dialog in zwolf Theilen, die ich lieber Abschnitte nennen mochte. Mit vier bin ich fertig; fehlen also noch acht ober 164 Seiten reichlichen Drucks. Sollte die Ueberfebung mich felbst nicht befriedigen, ober meinen Freunden nicht Genuge thun, so werde ich fie Ihnen nicht aufe bringen.

267. Un Berber.

Ronigeberg ben 13. Mug. 1780.

Herzlich geliebtester Landsmann, Gebatter und Freund. Run mit dieser Woche fangen sich unsere Geburtstage an. Gott schenke Ihenen allerseits so viel Freude und Segen als ich mir felbst wünsche, und siebenmal mehr. Amen.

Ift Ihnen Ihre Brunnen . Cur beilfam gewesen? Ich habe Biermolfen vom igten Jun. bis 18ten Jul. getrunken. Den 21ten bes Sume Dialogues concerning natural religion gu überfegen angefangen und am 7ten b. M. gu Ende gebracht über Daufch und Bogen. Gio ne fleine Paufe gemacht, an Sartfnoch gefcbrieben, ob er Berleger fenn will und fann, und warte auf Untwort um die Abschrift gu machen. Auf dem Titel foll fieben: überfett von einem funfzigjahrigen Beifilichen in Odma. ben. Seben Sie, wie ich mein halbes Sa. culum schließen ober fepern will, als Uebers feber, fo febr ich biefes leidige Sandwerf verschworen. Ich bente aber, dieß ift das befie Argument für meine ehrwürdigen Landsleute und Amtebruder, welche Judenthum und Chriftenthum zur naturlichen Religion, oder wie St. Luther fagt, Die Gachen fein mit rauchen Worten fremd machen. Ich bin jest Gott lob! im fiebenten Theil.

Sulzers Tagebuch habe ich einen Abend burchblattert und mich gefreut, auch Ihren Namen darin zu finden. Ich glaubte den Mann reden zu hören. Bissen Sie nichts von unseres kaienbruders Schickfal? Verdient es Beyleid oder Glückwunsch? Ich habe etwas von einer Schrift in der Bahrdtischen Sache munkeln gehört. Es ware kein Schade, wenn er wieder Schriftseller würde; denn Arbeit scheint ein Element und Erbstück zu seyn. Erfahrung ist das größte Talent.

Ich habe Gie, beffer Berber, an meis nem Rummer Untheil nehmen laffen. Gott Lob! ich bin nun mit meinem Abvocaten ause einander, und meine Sachen find weniaftens auf gutem Wege, in Ordnung zu bleiben. Mein Capital ift zwar auf die Balfte geschmole gen, doch behalte ich mehr übrig als ich ge= bacht; mein Etat ift jest rein und ich habe einen ehrlichen Mann gefunden, ber fich bas mit abgiebt, die Saufer zu unterhalten und die Binfe einzufordern. Lehrgeld ift mir nothia gewesen, und wie ungablige Menschen haben von ihren Eltern und Berwandten nichts! Jest ift mir bas Erbtheil wegen bes baben gehabten Berluftes und Berdruffes, als wenn ich wie mein fel. Bater felbft erworben bat te burch eignen Schweiß und Fleiß, jum neuen Gegen geworben, wofur ich Gott bante.

268. Un 3. 8. Sartinod,

Ronigeberg ben 13. Septbr. 1780.

Berglich geliebteffer Freund, Geffern bin ich mit ber Abschrift meiner lebersetung fertig geworden, die achtzehn Bogen in Kolio beträgt. Mein alter Freund Laufon und Berr Drofessor Rant haben felbige burchgefeben: icht befommt fie Rreugfeld, um felbige mit bem Englischen ju vergleichen und dann vielleicht der neue Sofhalsrichter, wenn er Zeit und Luft hat. Zulest werbe ich noch felbige burchlaufen, welches alles in möglichfter Rur. se geschehen foll. Den 21ten Juli fieng ich Die Ueberfetung an und fam den zten August au Ende. Den 29ten konnte ich erft gur Copie kommen. Un unfern S. in W. habe ich vor 14 Tagen geschrieben und Ihren Wunsch ber Unfundigung aufgetragen.

Den ersten d. M. habe ich vom fünftigen Professor Araus einen Brief erhalten, worin folgende Stelle: ",dem Geistlichen in Schwaben sagen Sie, daß meines Wissens dren vder gewiß zwen Schneider den Humischen Hausgott deutsch gekleidet haben; daß er beffer thate, wenn er das Schneidern Leuten überließe, die sonst nichts können und davon leben muffen, und daß er, was ihm zur Erbauung seiner Landsleute zuträglich deucht,

lieber in einer eigenen Predigt ober einem Sandbuchlein ans Berg legen foll, als es fo verftreuen."

Dieser Nachricht zufolge muß ich Ihnen folgenden Borfchlag thun. Da die Sache bis gur nachsten Deffe Beit bat: fo bachte ich. bie Ueberfehung mußte allenfalls im Deffata. log angemeldet werden, als ein verfpatetes Stud, bas ju Beihnachten fertig werden follte, wie Leffings Briefe gu Johannis, un. ter dem Titel: "Dialogen Die naturliche Religion betreffend. Bon David Sume. Ueberfest von einem funfzigiahrigen Seiftlichen in Schwaben." Sollten nun wirklich Ueber. fesungen diefe Deffe erscheinen, fo munichte ich, daß Gie in Leipzig ober Berlin Orbre fiellten, mir fammtlich fo geschwind als mog. lich zuzufertigen, damit ich felbige mit meis ner Arbeit vergleichen fann. Erhalten fie meis nen und meiner Freunde Benfall, fo bleib ich babeim. Saben fie aber beträchtliche Mangel, und ich hoffnung, bem Werth meiner Arbeit ein entschiedenes Uebergewicht zu geben, fo fieht es ben Ihnen, den Ueberschlag zu mas chen.

Genehmigen Sie diesen Vorschlag, so bitte ich fur die geschwindeste Zufertigung der herausgekommenen fammtlichen Uebersepungen zu sorgen, und mir allenfalls die Udreffe wo

bin ich das Mannscript senden soll, mitzweiten, wenn keiner meiner Nebenbuhler fertig geworden ware. An der Beplage oder Andhange werd ich nicht eher anfangen zu arbeisten, bis die Sache entschieden ist, und während des Abdrucks wird es immer noch Zeit senn, selbige nachzuschiesen. Mein gewöhnliches Bogenmaß werde ich wohl nicht übersschreiten können.

Rant fagte mir etwas von einem hauslichen Ungluck, das Sie mit Ihrer Casse gehabt hatten; habe nichts weiter davon erfahren können. Gesest auch das ärgste, so schenke Ihnen Gott nur Gesundheit; Er kann alles in triplo ersehen. So wenig Gewinn es für den Thäter sehn wird, so wenig wirklicher Schabe für Sie. Am Ende dient alles zu unserm Besten.

269. Un J. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 6. Det. 1780.

Geliebtester Freund, den 22ten v. M. ershielt ich Ihren dicken Brief des Abends; Hofeprediger Schult habe ich felbst eingehändigt wie auch Prof. Kant. Ersterer hat mir seine Antwort gestern zugeschiest. Kant versprach selbst zu antworten. Sie haben hohe Zeit geshabt zu schreiben; weil sich Kanter in der Zeit wie ein Gott aus der Maschine gemele

bet und bennahe das ganze Spiel verdorben hatte. Ihr Grund, daß Sie vorzüglich im Stande wären, den Absat des Werks zu verbreiten, war ein trefsliches argumentum ad hominem, und ich wünsche, daß Sie die Braut davon tragen mögen. Gegen Hartung habe ich gearbeitet, gegen meinen Gevatter will und mag ich nicht, wird auch nicht nothig seyn.

Aber am Michaelstage war die Freude noch großer. Wie abgeredet, fam ein Dack vom gandemann und Gevatter in Weimar, gleich einer mit Mepfeln geftopften Bans mir in das offene Maul geflogen. Die Aepfel waren ein allerliebstes Bandchen in zwen Theis len von 24 Briefen, das Studium der Theo. logie betreffend, ein Manuscript einer bereits im Druck erschienenen merkwurdigen Schrift bes nunmehr fel. Superindenten Bieben, mela cher aus einem wunderbaren Buch Chevilah, bom dem ich mir feinen Begriff machen fann, aber barnach ringen werde, eine Meihe von Erdbeben weiffagt bis 1786, wodurch 7000 Ders ter am Rhein zu Grunde gehen follen. Das erfte ift am Ende Februars wirklich eingetrofe fen, und die Angeige bavon hat er im vorie gen December an die Regierungen gu Braun. schweig und Sannover gethan, das nachfte ift auf ben 28ten b. M. festgefett, und die Bite

terung scheint auch diese Erfüllung wahrscheinlich zu machen. Das wichtigste für mich ist
eine kleine Abhandlung über die Hieroglyphen
und ihre Sprachkunst, welche der Autor sich
rühmt in sechs Jahren herausgebracht zu haben, die Construction und Austösung aller Hieroglyphen. Der ganze Anoten beruht aber auf
dem Buch Chevilah, welches für mich ein
Wunder aller Bunder ist, und nach dessen
Begriff ich mehr schmachte als nach der Critif der reinen Bernunst. — De es wirklich so
ein Buch unter dem rabbinischen Wuste geben
sollte, weiß ich nicht. Allenfalls fragen Sie
doch Ihren Becker, oder Ihren neuen Nector
um in Wolsie Bibl, Rabbin. darnach zu suchen.

Ich mag gar nicht der zweite Uebersetzer sein, und meine Arbeit ist gar nicht verloren. Darum schreibe ich Ihnen eben, und Sie kommen mit einem Exemplar der Uebersehung davon. Ob mein kleiner Anhang Ihre Erwartung erfüllt hätte, weiß ich auch nicht. Vielsteicht verwandelt sich der erste Embryo in ein Bändchen freymuthige Briefe die natürliche Religion betreffend. hier wird das Gerücht immer allgemeiner und wahrscheinlicher, daß Nachbar Stark die freymuthigen Betrachtungen über das Christenthum geschrieben, und auf die war meine Uebersehung hauptsächlich gemünzt.

The AT BYTY/You are years

Ein wenig ju viel Sicherheit icheint boch gu Threm Berluft Unlag gegeben gu haben. Dielleicht Lehrgeld, ein funftig großeres Uebel ju verhuten. Gott ichenke Ihnen gute Gefundheit. Empfehlen Gie mich Ihrer Gemablin und erwiedern Sie mein Undenfen bem Chronifenschreiber. Er wird auch im Mer. fur angemeldet werden. Werben Gie bort wacker fur meinen Freund Begel zu feinem Moman. Geben Sie bem herrn Mhode ein paar Scherflein mit. Sie icheinen auf Rlov. foct gewirkt zu haben und ich bin Willens ibm ein Billet bour ju fchreiben, wenn ich bem Claudius antworte. Werben Gie Berleger bon Rant, fo forgen Sie, daß ich ein warmes Eremplar befomme. Dielleicht hilfe es zu meinen Briefen in Detto. Und hiemis Gott befohlen.

270. Un Rlopftod.

Ronigsberg ben 15. Dit. 1780.

## Sochstzuehrender herr,

Ich bin ber Mann des Todes — der alte Mann vom Berge bin ich, der die 2 Scherfelein ausgefertigt hat. Mache mit dem Bestenntniß meiner Schuld den Anfang, weil eben die Grunde, für den Kundbaren Niesmand ein Anonym zu fenn, mich zu einer

individuellen Erklärung gegen einen Mann von Ihrem Ramen und Berdienst bestimmen.

Ihre Orthographie fam mir wie des Alcibiabes bund vor, und hatte allen meinen Benfall als ein politisches fascinum, als ein magischer Talisman, ben unumganglichen Reid zu besprechen und die Berlegenheit eines lebenden Schriftstellers gegen feinen Euffathius Cuper ju bufen. Daber machte ich mir fein Gewiffen, Diese materiam publicam privato jure zu behandeln, als ein vortreffliches vehiculum, meinen alten Groll gegen unfere un. politischen Reformatoren auszulassen, welche nichts zu glauben empfehlen, als was fich boren, ober mit Banben greifen lagt. Dach bem gewohnlichen Schicksale ber Einklei. bung aber ift die Sache felbft pars minima sui geworden. Anfang und Ende zeigen wenigfiens, daß es mir eigentlich nicht um Dr. thographie zu thun gewesen.

In Ansehung der Grundsabe, worauf Ihre Orthographie beruht, bleibt noch immer
mein Unglaube und Skepticismus in salvo.
Meine Hauptzweifel fließen aus der allgemeinen Theorie der Sprache, welche ich größtentheils der unseligen Muhe, die mir Neden und
Schreiben macht, zu verdanken habe. Meine
Kenntniß der Muttersprache geht nicht weiter,
als, Ihre und Anderer Ueberlegenheit bewun-

dern und ungefahr beurtheilen zu konnen; das her ich mich auch mit fremden Federn behels fe. Die unsere zu einer gebenedenten Aussnahme von allen lebendigen Sprachen und ihrer Weise zu machen, und die vorgeschlagenen Mittel, diese Ausnahme zu erhärten, sind und bleiben für mich angeordibvon.

Wollen Sie, höchstuchrender herr, mich hier meines Jerthums, am liebsten unter vier Augen, vorläufig überführen, so wird mir Ihre Zurechtweisung sehr willsommen senn, und ich erbiete mich zu einer schuldigen Verbesserung desselben; so wie ich auch von Ihrer Seite die Billigkeit voraussehe, keine Stellen, welche lediglich die leidigen — aner und herr - herr - Sager angehen, zu misdeuten, mir Ihre Freundschaft und den Beweis davon, ich menne das mir einst zugedachte Exemplar Ihrer Messade, zu seiner Zeit nicht zu entziehen; denn Ihre Oden und Republik besits ich, sonst nichts, troß meiner Wünsche nach Allem.

Ueber den Ton und die Physiognomie meines laconischen Schnabels mag ich fein Bort verlieren, sondern wir wollen beiderseits mit dem weisen Frühprediger der Mitternacht dem Rönnen und Bollen eines jeden seine Undacht und Nothdurft anheimstellen. — "Die Geduld unseres herrn für unsere Seligkeit achten."

Ich habe bie Ehre mit ber aufrichtigsten und ergebensten hochachtung zu fenn Meines hochsteuehrenden herrn verpflichtetster Freund und Diener Johann Georg hamann, pachofverwalter.

271. An Berber. Ronigeberg ben 25. Det. 1780.

Um beil. Michaelis fam Ihr erwunschter Brief. Das Buchlein wurde fogleich verschlungen; ich habe es aber jum zweitenmale mit doppeltem Bergnugen gelesen und auch icon Undere damit erfreut. Brenne nach ber Fortfegung, die Gott Lob icon im Deg. Catalog fieht. Das Manuscript bes Bieben fing ich an abzuschreiben, als ich aus ben hamburger Zeitungen erfah, daß es im Druck erschienen. Des Berfaffers Resultat über die hieroglyphische Sprachkunst hat mich außeror. bentlich aufmerksam gemacht, und ich fann 36nen nicht fagen, wie viel mir baran gelegen, nabere Radrichten, befonders von dem Bu. che Chevilah, ju haben. Das vom Erdbeben habe ich flüchtig durchlaufen, mag mich ba. ruber nicht einlaffen. Rant ichreibt bem Berfaffer gant falfche Beariffe von der Aftronomie gu. 3ch fchrante mich auf die Urfunde und die hieroglyphische Sprachkunft ein,

wunschte um alles in der Welt mehr Ausfunft darüber. Un Ihrem guten Willen, mir alten Mann angenehme Stunden zu machen und meinen Grillen bessere entgegen zu feben, fehlt es nicht.

Meine Uebersetzung des Hume habe ich ad acta reponirt, da mit kunftiger Messe eine andere erscheinen wird. Deswegen wird die Arbeit nicht versoren seyn, sondern viela leicht zu einem kleinen Bandchen von Briefen, die natürliche Religion betreffend, dem 50. jährigen Geistlichen in Schwaben gedeihen. Dier will man zuverläßig behaupten, daß die freymuthigen Betrachtungen über das Christenthum von Stark seyen. Meine Uebersetzung hatte das größte Augenmerk auf dieses Buch.

Nun, der freudige Geist enthalte Sie! Nach Ihrer Autorschaft zu urtheilen, konnen Sie mit Hiob sagen: mein Bogen bessert sich in meiner Hand — Es mag wohl wahr senn, daß die einzige Kraft der Natur im Druck besiehe.

Ich habe in meinem Fluffieber ein vortreffliches Buch kennen gelernt, das ich mich
schäme, so spat gelesen zu haben, ich menne die dren Theile von Frwing's Untersuchungen über den Menschen. Des Mannes Philosophie und Styl ist sehr nach meinem Geschmack, und ich habe dimidium animae meae barin gelefen.

Der physiognomische Reisebeschreiber scheint mir ein homuncio lepidisimus zu senn, ich habe seine vier Bandchen mit Vergnügen furze lich wiederholt.

Eben schieft mir mein Nachbar einen Brief, ben Penzel aus Arakau an ihn geschrieben, um zu melden, daß er den Weibern entsagt, die heil Weihen angenommen, seinen blauen Nock mit rothen Klappen in einen schwarzen mit Mantel und Kragen, und seine Patrontasche in ein sehr schönes goldenes Kettchen verwandelt hat, als Abt (bonae spei einer beträchlichen Pfründe) Bibliothecar und Prosessicher der griechischen und deutschen Sprache. Neicher Stoff zum Nachdenken, Wundern, und den Speichelgang zu erleichtern! Wie dem armen Vater zu Muthe sehn mag!

272. Un Berber.

Ronigsberg ben 18. Dec. 1780.

herzensfreund, vor einer Stunde erhalte ich die Einlage, auf die ich mit Schmerzen gewarret. Thun Sie doch Ihr Bestes, die arme Kreuzträgerin zu beruhigen. Den 18ten v.M. erhielt ich von ihr einen Brief voll bittrer Rlagen, aber keine Antwort an Sie. Ich drang schlechterdings darauf, und erlaubte

ihr, falls es ihr Erleichterung ichaffte, Em. Sochwurden die Epiftel zu lefen. Ben Schrei. bung meines Briefes und nachher wurde mir felbft angft wegen meiner fauderwelfchen Gpra. de, die nicht jedermanns Ding ift und leicht Migverfiand und Mergerniß geben fann. Wie fie mich verftanden weiß ich nicht. Gie fagt mir rund heraus, daß ich ihren gangen Brief nicht verftanden, und daß fie meinen gang wie berlegen fonnte, wenn fie Zeit und Luft hatte. Gefest, liebster Berber, daß Ihrer murdigen Schwester auch im Unmuthe etwas entfahren fenn follte, fo weiß ich, daß Sie fein Sober= priefter Eli find, und bitte es auf meine Rech. nung zu ichreiben. Zwen Wege giebt es boch nur ben ber gangen Sache, Scheiden ober Leiden. Sie fagt nun felbft wieder, daß fie uber feine thatliche uble Begegnung fich gu beklagen habe. Alfo bleibt nichts als die edle Geduld übrig, und die wird ihr Gott auch schenken. Ich will meinen vorigen Brief, fo aut ich fann, wieder gut machen, und bitte um ihre bruderliche und priefferliche Benbulfe, fie bald mit einer fanften Untwort gu erfreuen.

Thre Preisschrift habe ich mir schon gekauft; Ift schien mir fein Geld zu senn fur bas prachtige Format. Der franzofische Titel zum deutschen Text ift ein Beweis von dem Einflusse ber Regierung. Auch Ihre beiden Casual - Predigten besite ich schon und wunschte eine ganze Posiile von Ihnen zu erleben.

Rommt es mir so vor, oder ist es wirklich, daß die welsche Deduction de la litterature allemande ein vortheilhaftes Licht auf
meine Scherstein zurückwirft, weil ich wirklich
die falschen Grundsätze vorausgewittert zu haben mir einbilde? Rennen Sie schon das neue
Gesangbuch, welches 1782 eingeführt werden
foll? Das Geheimniß der heiligen Dreyeinigkeit leuchtet in dieser wässerigen Liturgie wie
das Princip der drey Einheiten im welschen
Drama.

Endlich habe ich auch Doberlein's Antifragmente einmal zum Ansehen bekommen und heute durchgelaufen. Meine Gedanken über natürliche Religion sind anticipirt, so wie er mit Ihnen S. 174. 175. II. zu harmoniren scheint. Der Uebergang vom Göttlichen zum Menschlichen dunkt mir immer ähnlichem Mißbrauche ausgeseht zu seyn. Beide Extreme müssen schlechterdings verbunden werden, um das Ganze zu erklären, ovola row oaparos und izovola row azioparos. Durch diese Bereinigung wird das Buch heilig, wie aus einem Menschen der Fürst. Eine zowola ohne Transsubstantiation — weder Leib noch Schatten, sondern Geist. Doch ich muß erst wei-

ter gefommen fenn, um mich hieruber erflaren gu fonnen.

Sabe ich Ihnen schon gemelbet, daß Sart. Enoch wirklich Verleger von Rant's Critif ber reinen Bernunft geworden ift, und baß felbige nun gewiß auf Oftern auskommen wird? 9ch mache mir großen Staat barauf, baß biefer Mann mir in einigen Dingen vorgearbeitet baben wird. Humes Essays habe ich wieder durch. gegangen und bin jest ben ber naturlichen Gefdichte ber Meligion feben geblieben. Eber. bard's Sittenlehre der Bernunft habe ich mit rechtem Edel angefeben. Was fur ein altmo. bifder Rachbeter ift diefer Reformator der Dogmatif! Gelbst fein Styl wie nachläßig! und ber liebe Campe was fur ein pedantischer Stuger in feinem Beweis fur Die Unfterblich. feit ber Geele!

Biffen Sie nicht, liebster kandsmann, ob der Statthalter meinen Brief erhalten? Ich beforge immer, daß er unterschlagen worden. Claudius hat mir auch noch nicht gemeldet, ob er meine Einlage an Alopstock abgegeben oder nicht. Wenn ich das Meinige thue, so überlasse ich jedem gern nach seinem Willen zu handeln. Ein Versehen aber in meiner Pflicht beunruhigt mich immer; aber auch keine Antwort ist eine für mich.

Pfenninger hat mir vorigen Sonntag gemeldet, daß R. auf ein Gut des v. H. gezogen ift. Wiffen Sie etwas von dem Zusammenhange dieser Arenz und Winkelzüge? Geht
es nicht mit der Freundschaft wie mit der Liebe? Beide sind so vieler Leute Verderben und
werden aus dem edelsten Wein zu Essig —
und aus dem erhabensten Organe die schaalste
Schulfüchsere.

Sippel ift furzlich hofhalsrichter oder Eriminaldirector und jungst dirigirender Burgermeister und Polizendirector mit dem Titel eines Kriegsraths geworden, wider alle Gedanken und zum allgemeinen Erstaunen seiner alteren Collegen, die mit der Wahl nicht fertig
werden konnten. Er hat sich durch seine Ausarbeitung des Crimminalrechts in Berlin einen großen Namen erworden, und der hof
foll dergleichen Juristen in unserer barbarischen
Prodinz nicht vermuthet haben. Ich schmeichle mir einen Freund an ihm zu haben. Er
geht mit dem neuen Jahre nach Berlin, und
wären Sie Präsident der Akademie, so mußte er mich mit sich nehmen.

## Bon Berber.

Beimar. December 1780.

Liebster Samann, wenn mich auch nichts zu schreiben triebe, fo war es ihre Meußerung, daß Ihre Ue-

bersehung von hume ungebruckt bleiben foll, weil sie eine andere angekündigt gelesen. Ich bitte Sie, andern Sie ihren Borsah: was geht Sie die andere an, da sie die Ihrige vollendet haben und es eine große Frage ist, ob sie durch die andere erseht wird. Sie sind als der berühmte hamann im Merkur deshalb angekündigt und Sie mussen den Götterboten nicht zum Lügner werden lassen. Das Bandchen Briese das Sie nebenan im Sinne führen, wird noch einmal so schon seyn, wenn's dem Bersasser der Gespräche als Gesellin zugesführt werden kann.

Ueber meine Briefe hat Lavater mir einen großen Brief voll fauersußer Unmerkungen geschickt, aus benen ich sehe, daß ihm und mir vor der hand gut ist, gezgen einander Siebenschläser zu werden. Mit meinen Briefen benke ich noch bieses Jahr fertig zu werden, und will's Gott soll der vierte Theil die dren ersten krozinen. Sie habens auch nothig, benn es ist Gott zu klagen, wie linde und leise man zu unserer Zeit einherztreten muß, um nur Naum zu gewinnen, wo man sprechen kann.

Ein fleißiger Canbibat hiefelbst hat sich an die Rlags lieder gemacht in einer Uebersehung und Anmerkungen, und mich um eine Borrebe ersucht. Ich habe es gethan, mehr um den jungen Leuten Muth zu machen und Fleiß unter sie zu bringen, als der Sache selbst wegen. Ule les was Canbibat ist, ist hier im Todesschlafe. Mit

erfter Muße fange ich eine Art Seminarium mit ihnen an, in bem ich mir aber völlig frene hand vorbehalte, fo viel ober so wenig zu thun, als mein Muth ober ansbere Geschäfte zulaffen. —

## 273. Un Berber.

Ronigsberg ben 1. Jan. 1781.

Herzlich geliebtester Gevatter, kandsmann und Freund, Das alte Jahr ging für mich mit dem schönsten Abendroth unter und ich war vor Freuden außer mir über den Empfang Ihres trächtigen Briefes. Er goß auf einmal so viel Del in meine kampe, daß ich mich wie neugeboren fühlte. Rreuzseld und zwen Hofmeister waren Zeugen, und ich jug sie alle zum Hause heraus, oder würde es vielmehr gethan haben, wenn sie nicht von selbst gegangen wären.

Nun der liebe Gott schenke Ihnen einen so frohlichen Unfang als mir der Beschluß gewesen durch Ihren Brief und Ihr Dedications-Exemplar der neuen Preisschrift. Ich habe die Ahndung gehabt, daß mein erkauftes nicht das rechte Exemplar gewesen, das ich lesen sollte; und weil mich Kreuzseld mit dem Original de la litterature allemande wiewohl zu spat erfreut, so gab ich ihm auf der Stelle mein erstes Exemplar mit einem argumento ad hominem, dergleichen mir noch bisweilen

einfallen und ich ungern unterdrücke. Ich lefe Ihre Preisschrift heute schon zum zweitenmale und mit eben so viel Zufriedenheit, als
ich Verdruß über die zwenköpfige, außervrbentliche gehabt habe: s'il est utile de tromper le peuple, wie die ursprüngliche Aufgabe
gelautet haben soll. Das si et non zu fronen scheint eben so politisch, als die Wendung in die Form: s'il est utile au peuple
d'être trompé. Mir kommt beides mehr spissindia als klug vor.

Den erften Weihnachtsfevertag habe ich Ihrer lieben Schwester geantwortet, weil es mir wirklich aus ihrer Empfindlichkeit ichien, daß ich in einigen Rleinigkeiten nicht ganglich geirrt, und ich ohne Ruhm zu melden auch ein wenig piquirt war, daß fie meinen gan. gen Brief miderlegen fonnte, ber mir nicht leicht geworden war. Ich brauchte alfo ihr eigenes Bild, bas fie von ihrer Lage recht lebhaft gemacht hatte, um Ihr Stillschweigen und mein Geschwäß zu entschuldigen und fie in ihrem Bertrauen auf die gottliche Borfehung ju befestigen. Daber vermuthe ich, daß ber Mann burch ihre Befliffenheit, feine Stelle gu vertreten und zu erfeten, in eine fo liederliche Rachläßigkeit gerathen ift; benn ich febe es immer fur ficherer an, mit einem franken Saupte ju sympathisiren, die Schwache und

Schande desselben zu theilen, als felbiges unmundig zu machen und dadurch zu verwöhnen. Eine Macht auf dem Haupte eines Weibes muß senn, wenn sie auch nur in einem Schleier besteht, und eine Schlafmute zum Mann ist besser als eine solche unnatürliche Wittwenschaft.

Auf meine Autorschaft zu kommen, fo war's auf hartfnoch's ausbruckliches Berlaugen, daß die Unfundigung meiner Ueberfegung bes hume gefcab. Er bat aber feine erfte Erflarung gurudgenommen, da er bon einer andern Ueberfegung horte, und ich mag den armen Rranten nicht von neuem mit abgemachten Sachen beunruhigen. Gonnen Sie mir bas Bergnugen, welches ich mir ben ber Bergleichung der beiden Ueberfetungen verfpreche; es foll fur mich jugleich eine Dro. be fenn, ob ich in diefem Stuck etwas Befferes als Undere zu liefern im Stande bin. Im Grunde ift es mir auch immer lieber, wenn ein anderer die Muhe und Gefahr über fich nimmt, der Ueberfeger eines verführeri. fchen Buchs zu fenn.

Da Ihre Freundschaft so zuworkommend ift, barf ich Sie kaum erinnern, mich mit einem warmen Exemplar ber Briefe zu erfreuen. Reine Ihrer Schriften hat auch hier

fo viel Benfall gefunden, und, wo ich nicht vermuthet, ben Laien und Clericis.

Die Frage von den Borurtheilen verdient freylich in einem bessern Licht als dem akademischen, beleuchtet zu werden. Das Bolk wird freylich, je mehr la dupe, desso mehr fripon, und Viele sind immer mehr im Stande, Einen, als Einer, Viele zu betrügen. Es bleibt also immer das sicherste und versunftigste für einen Fürsten, keine Lügen und Betrügereyen zu privilegiren. Aber mundus vult — und wären keine Betrüger, die sich einander sürzten, so würde es für das kleine Häustein der Ausnahmen noch mislicher ausssehen.

Rriegsrath Sippel scheint seinen neuen Posten mit viel Verdruß angefangen zu haben. Er hat auf seine Rosten nach Berlin gehen wollen; der Minister von Gaudi hat ihm aber den Nath gegeben, sich ein paar Monate erst recht umzusehen auf seinem Grund und Boden, und ihm alsdann einen königlichen Vorspann paß und 2 Athler. Diaten versprochen.

Beute fand in ber Zeitung ein Raufmanu Berens aus Riga. Carl ift zwenmal burche gegangen, ohne fich um mich zu betummern, und ich mag auch weder hand noch Fußruhren, um Nachricht einzuziehen. Sie find

noch der einzige meiner alten Freunde, beffer Berder, welcher sich halt. Werden Sie doch nicht mude, mich zu tragen. Gott vergelte Ihnen Ihre Treue durch gute Freunde und Nachbarn.

274. Un J. F. Sartenoch.

Konigsberg ben 8. April Palmfonntag 1781.

Herzlich geliebtester Freund, heute Gott. 106! die 54 Bande des Boltaire zu Ende gestracht, womit ich den 24ten Janner den Ansfang gemacht. Vergeben Sie mir also, wenn ich den Empfang Ihrer beiden Briefe vom 6ten und 15ten v. M. nicht eher habe bescheisnigen können.

Mittwoch erhielt ich den ersten Brief in diesem Jahr vom Gevatter Asmus, Donnersstags von unserm lieben Collegien. Affessor aus St. Petersburg, und vorgestern die 30 ersten Bogen der Eritik der reinen Bernunft. Hatte die Enthaltsamkeit, denselben Tag nichts anzussehen, um mein Pensum im Voltaire bestreiten zu können. Gestern din ich den ganzen Tag zu Hause geblieben, und nachdem ich mich durch zwen Loth Glauberisches Salz zusbereitet, habe ich in einem Zuge alle drepsig Bogen verschluckt — im Capitel über das Interesse der Vernunft brach mir der Faden — und ich sollte mennen, daß es dem Buch

eben fo wenig an Lefern, als Rlopftocks bents fcher Republif an Subscribenten, fehlen wird. Ein paar Bogen habe ich überhupft, weil Thefis und Untithefis auf entgegengefetten Geiten liefen, und es mir ju fauer wurde, ben doppelten Saden zu bestreiten, in einem roben Exemplar. Sauber von Druckfehlern scheint es mir auch ju fenn; habe ungefahr ein Dugend in die Augen fallende bemerft. Die Probe von dem Meußerlichen ift fehr nach dem Bunich des Berfaffers gewesen. - Dem Heberschlage nach follte ich vermuthen, baß es über zwen Alphabethe betragen burfte. Menschlichem Vermuthen nach wird es Auffeben machen und zu neuen Untersuchungen, Revisionen 2c. Anlaß geben. Im Grunde aber mochten fehr wenige Lefer bem icholastischen Inhalt gewachsen fenn. - Mit dem Fortgange wachst das Intereffe - und es giebt reizende und blubende Ruheplage, nachdem man lange im Sande gewatet. Ueberhaupt ift das Werk reichhaltig an Aussichten — und Sauerteige zu neuen Gabrungen in= und außerhalb ber Facultat. Doch weil fich bas Schicksal feines Buchs zuverläßig vorher deuten läßt, fo wunsche ich wenigstens zu dem warmften Ubgang, nichts von ben nothigen Dagregeln ben ben gelehrten Berolden zu verfaumen, und banke fur bas anticipirte Bergnugen mit febn.

füchtiger Erwartung bes Endes und bes Can-

Lese jest Joh. Müllers Geschichte der Schweiß. Der Verfasser ist ein Freund unsers Kraus. Es ist so grauerlich, schauerlich und entzückend beschrieben, als das Land selbst. Le procès des trois Rois — Londr. 1780. p. 192. gr. 8vo. mit einem großen Rupser habe auch anzugucken bekommen, vermittelst eines Durchreisenden. Eine der consiscabelsten und seltensten Schriften, welche eben nicht 6 Dukaten werth ist. Ich zweiste, daß es von Linguet geschrieben, vielleicht von eben dem Verfasser des partage de Pologne. Der Ansang frappirt; aber je weiter man liest, desto ermüdender, eckler —

Serder hat mir feine Preisschrift zugeschickt. Er wird je alter, desto milder und reifer-Ich warte mit jedem Posttag auf sein zweites Bandchen von Briefen.

275. Un Serber.

Ronigsberg ben 27ten Upril 1781.

herzlich geliebtester Landsman, Gevatter und Freund, Der Maischein hat sich mit dem Georgentage eingestellt, und ich schmachte nach Nachrichten von Ihnen. Endlich habe ich auch den ersten Brief aus Wandsbeck in diesem Jahre vor Aurzem erhalten, wo man sich auf ein Rindtaufen im Mai ebenfalls gefaßt macht. Der Abwechslung wegen wunschte ich Ihnen ein Fraulein und dem armen Asmuß ein Mannlein; der Art wegen verdiente
doch auch der Name erhalten zu werden.

Von Kant's Eritik der reinen Vernunft habe ich die ersten 30 Bogen durch des Verlegers Vorsorge erhalten, und warte mit jeder Post auf Anfang und Ende. Sie, als ein alter Zuhörer, werden ihn vielleicht besser verssiehen. An Lesern wird es ihm so wenig als der Gelehrten Republik an Subscribenten sehlen; aber eben so wenige, die ihn fassen werden. Alles scheint mir doch auf ein neues Organon, neue Kategorien, nicht sowohl scholastischer Architectonik als skeptischer Taktik hinauszulausen.

Rraus hat den 5ten d. M. pro receptione den ersten Theil seines Meisterstücks abgelegt de paradoxo: edi interdum ab homine actiones volontarias, ipso non invito solum, verum adeo reluctante; ist aber mit der andern, wichtigsten Halfte ins Stecken gerathen und kann nicht von der Stelle kommen.

Der gestrigen Post zufolge ist Stark burch Potsbam durchgereist, ohne angehalten worden zu senn, unterdessen dort wie hier das Gerücht allgemein gewesen, daß der Ronig die Neugierde haben wurde, ihn vor sich rufen zu

laffen. Er hat fich in Berlin furz aufgehalten, giebt aber ber Residenz in gewissen Dingen ben Borzug vor Paris. Habeat sibi.

Dom. Misericordias.

Seute wird auf Veranlassung unseres birigirenden Burgermeisters eine ausdrückliche Urmenpredigt gehalten, weil die Gassenbettler versorgt werden sollen. Ich übersende
mein Scherstein durch meine Leute und bleibe
daheim, um meinen Brief fortzusegen.

Beute por acht Tagen einen guten Freund perforen an bem lieutenant de la Terrasse, ber einer ber liebensmurdigften, ebelften und außerordentlichsten Menschen war, die ich auf ber Welt gefannt habe. Ungeachtet ich noch feinen Menschen, als meine fel. Mutter, verscheiden gefeben habe, auch mich zu feinem Todtenbette brange, überfiel mich ben Abend porber fo eine Unrube und Schwermuth benm Schlafengeben, baß ich mich vorigen Sonntag entschloß, selbst zu ihm hinzulaufen, um ihm das lette Lebewohl zu fagen. Ich fam zu fpat und fah die Kenster ichon offen, erfuhr wenigstens ju meiner Beruhigung, baß er mit aller Beiterkeit und Gegenwart bes Beiftes eingeschlafen.

Wie Ihnen bei Lefung ber Kantischen Eritit zu Muthe fenn wird, liebster, befter Gevatter, bin ich neugierig zu erfahren. Ich habe sapienti sat gesagt über das transcendentale Geschwäß der gesetzlichen oder reinen Bernunft; denn am Ende scheint mir alles auf Schulfüchseren und leeren Wortkram hinauszulausen. Bin im Begriffe, den Locke, und Hume's Treatise on human nature zu studiren, weil mir selbige als ein paar Quels len und die besten Urkunden in diesem Felde porsommen.

Richts scheint leichter als ber Sprung von einem Extrem jum andern, und nichts fo fdwer als ihre Bereinigung zu einem Mittel. Ungeachtet aller meiner Rachfrage ift es mir nicht möglich gewesen, bes Jordanus Brunus Schrift de Uno aufzutreiben, worin er fein principium coincidentiae erflart, bas mir Sab. re lang im Sinne liegt ohne daß ich es weder vergeffen noch verfteben fann. Baren Sie im Stande, das Buch dort aufzutreiben, fo nehmen Sie fich vielleicht die Mube, es mir gu Gefallen burchzulesen und mir einige Rach. richt von feinem Inhalte mitzutheilen. Diefe Coincident scheint mir immer ber einzige gureichende Grund aller Biberfpruche und der wahre Proces ihrer Auflosung und Schlichtung, aller Tehbe ber gefunden Bernunft und reinen Unvernunft ein Ende gu machen.

Claudius hat meinen Brief an Rlopfiock abgegeben und mir bor der hand statt einer Antwort seinen Gruß übermacht, mit dem ich gern fürlieb nehmen will. Ein Delblattechen des Friedens ist mir fösslicher als die palma nobilis den terrarum dominis.

Im letten Bande des christlichen Magazins sollen die fremutthigen Betrachtungen über das Christenthum beurtheilt senn. Wie das zugeht, begreife ich nicht. Bursp erzählte mir, daß Jerufalem eben so denke und dieses Buch allen übrigen Schriften des Stark vorziehe. Will es noch einmal lesen, weil es mir zur Uebersetzung des hume den ersten Anlaß gegeben, und das Urtheil eines andern Mannes mein eigenes verdächtig macht.

Da fam Kreuzfeld, der sich Ihnen empsiehlt. Erfreuen Sie mich bald mit schriftlichen und gedruckten Nachrichten. Werden Sie nicht mude, Ihren alten Freund zu tragen. Ich denke alle Morgen und Abende an Sie und Claudius, den ich Ihnen verdanke. Stellen Sie sich meine Lage vor, bester Gevatter, so versieht sich von selbst, daß mein Brieswechsel auf keinerlen Art für Sie interessant senn kann; der Ihrige aber ist Del für meine glimmende Lampe.

Nichts wie reben, nichts wie schreiben, ift fur mich ein trocken, unnuges, mußiges Ding.

Leben ift actio. Diefes Gefühl ift mein Tob
— aber auf diefem Gefühl beruht auch die Hoffnung meines Lebens so lang es Gott erhalt.

## 276. Un Berber.

Ronigsberg ben Ioten Mai 1781.

Nun, mein alter ewiger Freund, Tausend Gluck zu Ihrer Quasimodo-Theodora. Habe vor Freuden und Zittern Ihren Brief kaum zu Ende gelesen. War den ganzen Quasimodo-Sonntag mehr in Weimar als hier zu Hause, und murmelte dem heil. Georg manche bona verba unterm Bart, den Maischein gedeihen zu lassen. Aber daß der Termin so mathematisch nach Ihrem Almanach eintressen sollte, wollte mir nicht recht zu Sinn. Nun der Geber erhalte und vermehre unsere Freude zum Vorschmack seiner höheren Liebe und ihres transcendentalen Genusses.

Da fam Rreuzfeld und empfing bie gute Botschaft aus der ersten hand — und wie Ihr Liebesbrief fam, saß ich über Kant's Eritif; daber mir jenes Benwort aufstieß.

Run, Ihr liebes Buch foll mir auch ein Theodor fenn, ich denke es heute noch zu lesen. Sonntags erhielt ich wieder 18 Bogen von Rant, aber noch nicht zu Ende, welches kaum in zehn Bogen abzusehen ist. Ein so

corpulentes Buch ift weder bes Autors Statur noch dem Begriffe der reinen Bernunft angemessen, die er der faulen = meiner entgegensest, welche die vim inertiae und das sesson mehregen aus Geschmack und Absicht liebt.

10 Uhr Abends.

Ich habe den britten Theil zu Ende gesbracht. Es verdroß mich freylich, S. 145. einen Schriftsteller sine epitheto, z. B. bes rühmt, angeführt zu finden; unterdessen hofse ich, daß das Publicum ein wenig bedächt. licher als ich lesen wird; und dieß ist die dritte Freude, die Sie mir heute gemacht. Die erste war Ihre Theodora, die zweite Ihr Theodor, und die dritte, Ecce homo — ein Scherstein meiner armen Muse in einem so reichen Gotteskassen aufgehoben zu sinden.

Ich bin neugierig, Ihre Meynung von Rant's Meisterstück zu hören. Als ein gewesener Zuhörer von ihm werden Sie vieles geschwinder übersehen können. Er verdient immer den Titel eines preussischen hume. Seine ganze transcendentale Theologie scheint mir auf ein Ideal der Entität hinaus zulausen. Ohne es zu wissen, schwärmt er ärger als Plato in der Intellectualwelt über Raum und Zeit. Hier ist wirklich Sprache und Technologie die deipara der reinen

scholastischen Bernunft, und ein neuer Sprung von Locke's tabula rasa auf formas et matrices innatas. Beide irren und Beide haben recht; aber worin? und wie weit? ist auch hier Rhodus et saltus.

Hume ist immer mein Mann, weil er weinigstens das Principium des Glaubens veredelt und in sein System aufgenommen. Unser Landsmann wiederkaut immer seine Caussalitäts. Stürmeren ohne an jenes zu gedensten. Das kommt mir nicht ehrlich vor. Hume's Dialogen schließen sich mit der jüdischen und platonischen Hoffnung eines Propheten der noch kommen soll; und Kant ist mehr als ein Rabbalist der einen ala, zur Gottheit macht, um die mathematische Gewisheit sesten und zu gründen, die Hume, mit Ausschließung der Geometrie, mehr auf Arithemethis einschwählt.

Da der erste Theil zu Ende ift, nehme ich mir jest die Mühe, mir ein Schema von seinem Inhalt auszuziehen, und traue keinem Blick des Sanzen, so hisig ich auch selbigem nachjage ben jeder ersten Lectur — um vielleicht das Werk recensiren aber nicht beurtheilen zu können — wenigstens nicht nach philosophischem Schrot und Korn. Un solchen Kunstrichtern wird es so nicht fehlen. Ich warte mit Ungeduld auf die Humische Ueberse,

thung. An meinenr guten Willen foll es nicht fehlen, die Ankündigung des Merkurs zu rechtfertigen. Uebrigens lieber schweigen als unnuge Worte verlieren. Ohne Noth der Uebersetzer Humischer Zweifel zu senn, sobald ich weiß, daß ein anderer ehrlicher Mann damit erwas verdienen will, ist auch meine Sache nicht.

Dun, liebster Gevatter, Landsmann und Rreund, Ihr unvollendeter Brief - und Nachrichten vom Laienbruder, und das Buch des erreurs et de la vérité! Bu Ihrer Beruhigung muß ich Ihnen noch fagen, daß es mir ceteris paribus nicht beffer als Ih. nen, fondern vielleicht arger gebt in meiner offentlichen Lage, und ich nichts anderes als avezen nai anezen dem öffentlichen Uebel ents gegen ju feben weiß. Mir find die Sanbe fo gebunden, daß ich nichts bin und unter lauter Ursurpatoren leben, und ben der Rolle eines Bruti beforgen muß, ein wahres Brutum generis neutrius ju werben. Alles reißt en roi ben Schein bes Rechts an fich und wirft fich jum Defpoten auf, und ichlummert, wie der welsche Geschmack, auf seinen gorbeern ein. Was das tollfte ben ber Sache ift, fo ift mein Kall von ber Urt, daß er fich gar nicht augenscheinlich machen lagt; benn ein Berfuch, Diefes zu thun, ift mir theuer gu stehen gekommen, und es thut mir noch in meiner Seele leid, den lieben Capellmeister damals mit ins Spiel gezogen zu haben Es ist aber nicht möglich ohne Erfahrung klug zu werden. Natur und Runst haben einen Gang, der sich nicht träumen läßt und a priori nicht eingesehen werden kann. Unterdessen lebe ich der festen Hoffnung, daß sich das Ende von allem zu Gottes Ehre entwickelt — und was ist eine größere Ehre, als die, unser Glück durch und wider unserer Feinde Willen hervorzubringen? Dieß ist der wahre lapis philosophorum in unserm pater noster: Fiat voluntas tua! womit ich Ihnen und mir selbst eine gute Nacht wünschen will.

277. Un J. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 31. Man. 1781.

Berzlich geliebtester Freund, seit dem 6. huj. von der Eritik nichts erhalten, warte auf Anfang und Ende. Gestern habe ich gehört, daß schon zwen Exemplare in der Hartungschen Buchhandlung wirklich hier gewesen senn sollen, welches ich mir aber kaum vorstellen kann, weil Rant auf Berlangen seiner Zuhörer und die Nachricht, daß Hartung wenige Exemplare mitbringen wurde, einen Subscriptions. Zettel herungehen lassen, auf dem Herr Courtan selbst auf zwen Exemplare subscribirt, und

deren Anzahl auf 75 bis 100 versichert wird. Wenn das in Deutschland so geht wie hier, so wünsche ich Ihnen von Herzen Gluck, und daß die Austage stark genug seyn mag den ersten Anlauf zu befriedigen.

Diesem Anschein nach, werden Sie nicht nothig haben, das Werk ausposaunen zu lassen. Mein Antheil an Ihrem Interesse, und meine in der Erfahrung nur zu gegründete Besorgnis, daß auch die besten Werke Schiffbruch leiden können, hat meine Aeußerung verunglimpst. Ich habe den ersten Theil noch einmal durchstudirt und sinde wirklich, daß der Inhalt den Fähigkeiten sehr weniger Röpse angemessen ist — und daß man den Autor zu übersehen im Stande sehn muß, wenn man von ihm Rugen und nicht Nachstheil ziehen soll.

Don Hume's Uebersetzung ist nichts im Meftatalog zu finden, warte daher mit dessio mehr Ungeduld, da ich Herrn Spener gesteten, mir deshalb Nachricht zu ertheilen. Kant muntert mich zur Ausgabe auf, ohne zu bedenken, daß ich den englischen Hume nicht übersetz zu liefern im Stande bin, ohne dem preußischen zu nahe zu kommen, und das Speer gegen die ganze Transcendental. Philosophie und sein System der reinen Vernunft zu brechen.

Sobald ich das Ganze habe, und alles wissen werde, erwarten Sie meine Entschlies fung. Wenn ich den Ueberseger erfahren könnte, hatte ich Lust an ihn selbst zu schreiben wegen seiner Beplagen, die er versprochen seiner Arbeit benzufügen, nicht meinet sondern des Publici wegen, damit es an meiner Arbeit nichts verliere, noch woran zu furz käme.

Was fagen Sie aber zur Nachricht und Fundationsgesetzen von der Dessauer Buch. handlung der Gelehrten?

Gott segne die Buchandlung und lasse alle Ahitophels zu Schanden werden! Sie mogen Recht haben wie sie wollen: so liegt ets was in meiner Ratur, das weder an Fürsten noch Gelehrten den Raufmannsgeist ausstehen kann. Was Sirach von einem Lehrer sagt, der pflügen muß und die Ochsen mit der Geistel treibt, gilt auch hier. Gestern schrieb mir ein schöner Geist: "ich habe diese Messe das Papier gekauft"— das hat mir den ganzen Abend in den Ohren gesaust und mich übel ausgeräumt gemacht.

278. Un berber.

Ronigsberg ben 3ten Juni. 1781.

herzlich geliebteffer Gevatter, Landsmann und Freund, Ich wunsche zuvorderft daß fo

viel Segen als Rube und Freude Ihrer über. ftandenen Ufingftarbeit nachfolgen moge. Sier ift alles maufeftill und leichenkalt. Die Regimenter find ausmarschirt; wir haben noch am geftrigen Abend beigen muffen. Der Der. curius in den Wetterglafern fieht wie Blen und die Sonne lachelt wie der Wit eines Ty. rannen in fein Raufichen. Dach einem falten Mai machten wir und auf einen naffen Guni Rechnung, - und ich warte von Poft zu Poft auf Rant's erfte und lette Bogen. - Meine erfte Frage, Die ich benm Unfange Diefes Brie. fes in petto hatte, war nach ber glücklichen Mutter und Tochter in ber Wochenftube. Ich tappte wie ein Blinder mit Sanden, und gleich einem Bartholomans Leifetritt auf Beben berum, weil ich immer mischief bermuthe, wo, bem himmel fen Dank, Beil und Wonne ift. In Diefem Laumel von Gebanken erscheint ein Doftbote auf bem Gehof. te - mit einem Pack! ruft Michel. Ich schicke ihn entgegen in ber feften Bermuthung einer Sendung von Berlin, wo Rant's Berf gedruckt wird. Dein, ichrent Sans, ift von Beimar. Dun fam ich aus aller Berlegen. beit -

Rein Vogelschießen ift mit so einem Inmult gefevert worden, als Ihre heilige Familien. Silhouetten. Gruppe, und Ihr Nachbar ObeOberon kann seine otia liberrima nicht mit dem Gold Arabia und den Rleinoden Saba vergleichen, als mir Ihre Pfingsigabe ein täglicher Spiegel, Siegel, Symbol alter das vidischer Freundschaft und Treue seyn wird. Stehen Sie doch wie der pontifex maximus hinter dem Stuhle der apostolischen Mutterstricke. Und die liebe kleine Heerde mit ihren Schmetterlingen und Maikafern!

Dier wird eine große Schuffel mit Schmant und Glums aufgetragen, welche der Mutter Schwester, eine arme Landfrau, mitgebracht hat. Ohne Glauben sind Diat und Moral nichts als Quacksalbereven, und mit dieser Geiftes Tinctur lassen sich alle Steine des Anstoßes und Felsen des Aergernisses wie Schaumgerichte verdauen und auflösen. Ihr Magen scheint auch diesen alten milden Wein nothig zu haben.

Sie forgen, liebster Herder, für meine Gesundheit und Erhaltung. hier möchte es auch wohl heißen: Arzt, hilf dir selber. Mein Schwindel, Gott Lob, scheint mit den Jahren eher ab als zuzunehmen. Wo Sie Ihre Zeit her nehmen, alle Arbeit zu bestreiten, begreife ich nicht. Mich verderbt eher zu viel Bequemlichkeit, zu viel Ruhe und Muße; denn im Grunde habe ich weder Geschäfte noch Berantwortung; und ungeachtet aller Bortheis

Hamann's Schriften. VI. Th. 13

le, die manchen neibisch und eifersuchtig machen, lebt fein arbberer jaurortumpouneros, ber ben bem größten Sange jum Arbeiten und Genießen weder eines noch das andere fann, als hin und her taumeln, wie Roah in feiner Arche. Diese Anaft in ber Welt ift aber ber einzige Beweis unferer Beterogeneitat. Denn fehlte und nichts, fo wurden wir es nicht beffer machen, als die Beiden und Transcendental - Philosophen, die von Gott nichts wiffen und in die liebe Ratur fich wie Die Rarren vergaffen; fein Seimweh warde und anwandeln. Diese impertinente Unrube, Diese beilige Snyochondrie ift vielleicht das Rener, womit wir Opferthiere gefalzen und vor der Käulniß bes laufenden seculi bewahrt werden muffen.

Bergessen Sie nicht Ihr "nachstens darüber ein mehreres"; denn ich nehme an des Mannes Schickfal den innigsten Antheil. Wenn die Kürsten alle solche sind, vielleicht ohne ihre Schuld, so sind alle Wahrheiten, die man ihnen sagen kann, verloren, und man kame vielleicht weiter, die Wahrheit zu thun, ohne sie zu sagen; denn es hat mich immer gedäucht, daß unser redlicher Freund im ersteren zu weit gegangen und im letztern zu kurz geschossen. Sie kennen die Widersprüche in seinen Urtheilen; und daraus lassen sich ähnliche in seinen Maßregeln vermuthen.

Der hephässion soll hier die Nolle eines Orthodoren gespielt haben. Daß er Verfasser der freymuthigen Betrachtungen seyn muß, ist ausgemacht; denn eines der ersten Exemplare ist an den Kanzler von Korff gekommen, der sein entschiedener Mäcen ist. Dieses Exemplar habe ich aus erster hand zu lesen bestommen; und bin eben so erstaunt gewesen als Sie, weil ich den Verfasser gar nicht darin erkannt hatte.

Sie bekommen vielleicht, liebster Gevatter, biefen Sommer einen Landsmann zu sehen, den Rriegsrath Hippel, der im August nach Berlin gehen und vielleicht einen kleinen Ausffug machen wird; wiewohl er mir verboten, Ihnen einen Winf zu geben. Um des himmels willen, denken Sie nicht an die Lebens. läufe; denn daß er wenigstens großen Antheil daran hat, ist wahr.

Alls Verfasser des Buches des Erreurs ist mir ein Raufmann zu kyon genannt worden. Der Schritt von den transcendentalen Jeen bis zur Dämonologie scheint nicht weit zu seyn. Ich habe während der Zeit Locke's Verssuch über den Verstand in Cosses Uebersehung gelesen, zum erstenmale, mit viel Zufrieden, beit; vorzüglich das dritte Buch, von der Sprache. Ich habe mich an dem Anfange seiner Vorrede recht geweidet, wo er seinem

Lefer so viel Freude munscht, als er benm Schreiben gehabt, und bas Vergnügen bes Nachdenkens mit ber Jagd vergleicht.

Berger practicirt in Graudenz. Ich habe feine Antediluviana gelesen, auch wie im Swedenborg einige außerordentliche Eindrücke gefunden, aber mich an dem aufgewärmten Rohl vereckelt. Hahn's theologische Schriften sind mir eben so unausstehlich, ohngeachtet ich von Jahr zu Jahr an seiner Postille fortsahre mich zu erbauen. Ihr Andrea ist ganz nach meinem Herzen; aber mit dem lieben Hemsterhuis, von dem ich nichts als Ihren Anhang gelesen, will es gar nicht fort; verstehe nichts von seinen Perihelien und Cometen. Revolutionen.

Hartknoch wunscht mit mir in die Wette die Vollendung Ihrer Urfunde. Vorige Bo. che sind mir die zwen Berichte nebst dem Plane zur Dessausschen Buchhandlung in die Hande gerathen. Absicht und Anlage scheinen gut zu senn; ich habe aber ein gewaltiges Vorurtheil gegen Handel und Bandel für Fürsten und Gelehrte. Wezel schreibt mir auch diese Wesse Papier gefauft zu haben. Die Idee eines solchen Lumpenhandels hat mir einen niedergeschlagenen Abend gemacht. Wir Gelehrten sollten wie die Spanier denken; mit der Feder hinterm Ohr,

wie jene mit bem Degen an ber Seite besonders die Nomansieller.

Meine verehrungewürdige Gonnerin, Freundin und Gevatterin,

Gott erhalte und vermehre die Gefchenke und Unterpfander feiner Liebe! Sch habe Thnen nichts als Buniche zu fagen, von deren Erfullung mein ganges Gluck des Bergens abhanat. Die Meinigen find Gott Lob alle gefund, und ich habe mich auch von einem angflichen Schwindel ziemlich erholt. 3m Grunde ift unfer großtes Rreug theils Rinderen theils Ungezogenheit. Sch bitte aber recht febr, Diese fleine Vertraulichkeit fur fich gu behalten, von einem Anaben in feinem funf. gigften. Doft = und Logenzeit gebieten mir auf einmal abzubrechen. Ich fuffe Ihnen Die Sande und umarme meine vier fleinen jung. ften Bruder, benen ich an meinem Michael einen Sofmeifter erziebe.

279. Un J. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 19. Juni 1781.

Herzlich geliebtester Freund, weder hr. Prof. Rant noch ich haben bis jest den Rest der Bogen erhalten. Ich habe erstern vor acht Tagen besucht, und er schien etwas unszufrieden zu seyn. —

Am Pfingstage seste ich mich eben hin, um Ihre Einlage nach Beimar zu befördern, als ich bereits Untwort nebst der ganzen heil. Familie in Silhouetten erhielt, und mit einem Geschmack, den man hier zu Lande nirgends sindet; alles in Lebensgröße. Die Mutter sist auf einem Stuhl und hat den jüngsten Sohn auf dem Schoß, der eine Puppe mit einem Neiter vor sich hat. Der Vater sieht hinter dem Stuhl. Der älteste hat einen Maikäfer am Faden, mein Pathchen einen Schmetterling gefangen, nach dem der dritte mit einer Flinte lüstern ist. Rurz es ist eine lebende und redende Eruppe.

Das Buch Chevilah ist nun auch herause gebracht. Nichts als ein ziemlich gemeines Werk, welches Sie vermuthlich auch in Ihrer Sammlung besihen werden: des R. Meir El-Rabbi Hispani semitae fidei. Wie Ziehen in diesem alten Troster die hieroglyphische Sprache hat entdecken können, begreife ich nicht.

Alles was ich von der hiefigen Subscrips tion auf Kant geschrieben, ist akademischer Wind; so viel wahr, daß der Kanterische Buchladen 50 Exemplare bestellt hat.

Charaftere deutscher Dichter und Profaisten in zwen Banden, ben Boß, habe ich heute durchgelaufen. Die Bermuthung, daß Bahrdt ber Verfasser sen, scheint mir nicht ungegrunber. Er steht wenigstens nicht barin. Ich bin als Controleur auch controlirt,

> 280. An Joh. Cafpar Safeli. Konigsberg ben 22. Juli 1781.

- Die Anzeige von la Vérité rétablie im christl. Magazin hat mich so unruhig nach dem Werke gemacht, daß ich bennahe Lavater darum angesprochen. Auch diese Neugierde ist befriedigt, und leider hängt unser Urtheil von einem Augenblick, von einem mehrentheils willtührlichen Gesichtspuncte ab, daß ich fast an allen menschlichen Urtheilen verzage, oder sie Majestärechte betrachte und wie der Erzvater Joseph sagen möchte: Auslegen und Urtheilen gehört Gott zu
- Wenn des Herrn Zukunft gleich einem Diebe in der Racht seyn wird, so vermögen weder politische Arithmetiken noch prophetische Chronologieen Tag zu machen; und, menschlich zu reden, wer diesen Dieb verräth, kann sich wenigsiens für solche hohe Offenbarungen gewiß auf Satans. Maulschellen Rechnung machen; und das ist nicht Jedermanns Ding. Unterdessen Schildwachen und Rachtwächter ihre Pflicht thun, wünsche ich mir und meinen Kindern einen gefunden, sessen Schlaf mit dem Zusaße der Sulamith in petto:

aber mein herz wacht. Diese Wachsamkeit des herzens ist vielleicht eine Tugend, der wir uns eben so wenig bewußt senn können, als des Pulsschlages und des Lebens im Schlafe, und die der allein kennt, der sie wirkt und in uns schafft, — der stillen Ruhe ahnlicher als dem Larmblasen. Auch in Ansehung unserer Erkentnnisse und Einsichten ist ein bescheidener Theil der Armuth und dem Neichthum vorzuziehen. —

— Mir fommt es kaum glaublich vor, daß Zweifel in Verzweiflung ausarten kann; aber Vorwiß besto eher. Zweifel läßt immer etwas mannliche Starke, wie Vorwiß weibliche Schwäche muthmaßen. Zweifel ist auch nicht Unglaube; aber Vorwiß kann eine Folge desselben bereits seyn. —

281. Un Herber. Konigsberg ben 5. Aug. 1781.

Mein liebster, bester Freund, gestern Abend habe ich einen kleinen Schmauß gegeben, den ein junger, liebenswurdiger Dr. von Hogendorp veranlaßte, welcher mir von unserem Landsmanne dem Kapellmeister empfohlen war. Er, sein Bruder, ein Lieutenant ben dem hiesigen Grenadier, Bataillon, noch ein alter Befannter vom Militar. Stande, Dr. von Auerswald, und ein neuer, dessen

italienischen Ramen ift noch nicht zu fchreiben weiß, der aber ein gandemann bes festen Dabfies fel. Undenfens und ein halber Saus. genoffe des Mylord Marechal war, nebft Prof. Rraus, wir schmausten in meiner gaube, und ich anticipirte in Gedanfen unfere fammtlichen Geburtstage; benn die rechte Feper eines jeglichen durfte vermuthlich mehr im Geift als nach dem Rleisch geschehen. Sogendorp ift Dage ben bem Pringen Beinrich gewesen; ein Liebhaber ber lateinischen, griechischen und englischen Sprache, und ein schones, Soffe nungevolles Gemachs; geht nach Solland, wo feine treffliche Mutter in Saga lebt. Sollte er nach Beimar fommen, fo werden Gie ibn perfonlich fennen lernen. Unfer Rriegerath Sippel ift vorgeffern nach Berlin abgegangen mit Aussichten einer abnlichen Ercurfion in Thre Fluren; in welchem Falle er mir verfpro. chen, Sie auch von mir zu grußen; wiewohl Die lieben Politici weber Oflaven noch Serren ihrer Worte find.

Heute vor acht Tagen erhielt ich in der Morgenstunde ein gebundenes Exemplar von Rant. Den iten Jul. entwarf ich eine Recension en gros, habe sie aber ad acta reposnirt, weil ich den Autor, als einen alten Freund, und ich muß fast sagen Wohlthater, weil ich ihm fast ganzlich meinen ersten Posten

su danken hatte, nicht gern vor ben Ropf fto, ben mochte. Sollte aber meine humische lleberfetung das Licht dieser Welt erblicken, so werbe ich fein Blatt vors Maul nehmen, sondern sagen was ich alsdann denken werde.

Unter den Renigkeiten, fo ich gelesen, fieht die Apologie der Apokalupse, die kritische Geschichte des Chiliasmus, beren Berfaffer ich gern winen mochte, und die Apologie der Bernunft gegen Sailer oben an. Beffern ben britten Theil von Malebranche's Recherches ju Ende gebracht, als eine Quelle der humi. iden Mbilosophie, wie Berfelen, beffen erften Theil nebft Beattie's zwen Banben ich auch burchlaufen habe. Roch liegen zwen Kolianten des h Thomas Aquinas vor mir, deffen Do= litif gu lefen mir Belvetius Luft gemacht, ber ibn einen bortreffichen Commentator bes Macchiavell nennt. Auch die histoire privée de Louis XV. habe ich zu Ende gebracht. Was fur eine Wirthschaft! was fur eine allerdriftlichfte Majestat! Aus was fur einem Teige besteht unsere Matur! und unter welcher Rela ter schwist das menschliche Geschiecht!

Rant ift Willens, einen popularen Auszug feiner Eritik auch für kaien auszugeben. Unter dem haufen von gelehrten Sachen die auf mich warten, ift auch seine Theorie des himmels. Der neue angebliche Planet scheint

anch dahin einzuschlagen. Graf Kapferling gab mir vorgestern Füßli's Waldmann mit, den ich gestern wieder zurückgeschickt, nehst meisnem Urtheil, das er von mir forderte. Die Sprache ist so schweizerisch und mit so viel Stellen und Brocken von Urkunden bespickt, daß man dort zu Hause gehören muß; der Held hat immer einen Geschichtschreiber verzient.

Ich habe Ihre theologischen Briefe zum drietenmale angefangen und bin bis zum 40ten gekommen, ohne bisher Bloken für unsere Ho. Runftrichter entdeckt zu haben. Ihre beisden Abhandlungen in der baierischen Gesellschaft von Römischkatholischen haben mir einen sehr vergnügten Sonnabend gemacht, da sie mir ganz zufällig ben einer großen Leere und Sehnsucht in die Hande geriethen. Sie sind sich so unähnlich, und der Ton einer jeden ist dem Gegenstande so angemessen, daß man sie eben so leicht für Eines, als verschiedenen Autors Producte erkennt.

Erfreuen Sie mich bald mit guten Nache richten von Ihrem Wohlbefinden, auch vergessen Sie nicht die Chevilah. 282. Un J. F. Sartinod.

Ronigsberg ben II. Mug. 1781.

Berglich geliebter Freund, Ihre lette Bufcbrift ben 16 v. De erhalten nebft Ginlage von Rleufer; und von Professor Rant ein ae. bundenes Exemplar ben 22ten. Bereits ben 1. Juli eine Recension en gros fertig gehabt, aber reponirt, weil ich eine ungluckliche Auf. nahme beforgte. Nachtheilige Urtheile richten bisweilen mehr aus als vortheilhafte. Segen Sie alfo wegen des Ubfates unbeforgt. Meine wenigen Berbindungen mit Gelehrten find 96. nen bekannt. Bleiben Sie alfo Ihrem Onfem treu. Unfere neue Buchhandlung bat nur einige 20 Exemplare gehabt, und aus Berlin bereits noch einmal fo viel bestellt. aber noch nichts angefommen. Db Sartung baben mag, weiß ich nicht.

An Wengand, der aber gegenwärtig in Holland senn soll, habe selbst geschrieben, um seine Erklärung zu wissen, allenfalls den Namen des Uebersetzers, am meisten aber worin seine Beplagen bestanden hätten. Sobald ich Antwort erhalte, gebe Ihnen Nachricht bavon, und entschließe mich zur letten Durchsicht der Handschrift und Ausarbeitung, daß es zur Oftermesse, so Gott will, fertig wird. Wir haben also noch Zeit. Gold und Silber

verlange ich nicht; wenn ich nur die Defecte meiner Bibliothek erganzen kann. Go viel zum Praambulo.

Ohne mich noch für die Materie bedankt zu haben, denn für die Form des Bandes habe ich mit dem Ueberbringer liquidirt, wünschte ich doch in die Zufunft und ben bes quemer Gelegenheit mein defectes Exemplar ergänzt zu sehen zu meinem Privat. Gebrauch, wozu das Dedications. Exemplar zu schade ist. Denn kommt es zur Ausgabe des Hume, so werde ich, wie Sie leicht erachten können, Rants Eritik aller speculativen Theologie, welche ein Hauptstück seines Buchs ausmacht und vorzüglich ausgearbeitet ist, cum studio et labore durchwühlen mussen, unterstreichen, marginiren und obelistren.

Ich habe seit vierzehn Tagen angenehme Zerstreuung gehabt durch den Besuch, den ein junger herr von hogendorp seinem altern Bruder, einem hiesigen Lieutenant abgelegt. Er war an mich vom Rapellmeister Reichardt addressirt und ist gestern wieder abgegangen nach dem haag, wo seine Mutter residirt. Sein Bater ist in Batavia und Schriftseller, hat unter andern einen Roman Sophonisbe geschrieben über die Inoculation, den ich nächstens erwarte. Ein liebenswürdiger, hoffnungsboller Jüngling von 19 Jahren, der sein Las

teinifd, Griechifch, Englifch :c. mit vielem Fort. gange treibt.

Rant redet bon einem Auszuge feiner Eris tif in popularem Geschmack, die er fur die Laien herauszugeben verfpricht. Ich wunschte febr, liebster Freund, baß Sie fich nicht ab. ichrecken, wenigstens feine Gleichaultigfeit gegen ibn merten ließen, und fich um feine fernere Autorschaft, so viel fich thun laft, gu befummern ichienen. Wenigstens ift er bona fide mit Ihnen zu Werk gegangen und schmeichelt fich bamit, bag je alter fein Werk werden, befto mehr lefer finden wird. Der Bug von ber Michaelismeffe wird Ihnen Licht geben und vielleicht Unlag - etwa eine flei= nere populare Schrift zu Ihrer Schadloshaltung bon ihm gu bitten, und ihn mit reinem Bein zu berauschen oder aufzumuntern zu einem fleinen Buch, das mehr nach dem Geschmack bes Dublici ift; benn biefes war zu abstract und zu koftbar fur ben großen Saufen.

283. Un J. F. Reichardt.

Ronigsberg ben 25. Mug. 1781.

Sochstzuehrender herr Kapellmeister, Landsmann und Freund, heute ift meines lieben Gevatters. Drestes und seines jungsten Sohns in Weimar doppelter Geburtstag, ben ich nicht bester zu fevern weiß, als mit einem schriftlichen Denk und Merkmal meines, mie im Seift und Semuth immer gegenwärtigen Eindrucks und Einflußes Ihrer wohlthätigen Freundschaft, die mir — haec otia fecit, unter denen ich übermorgen mein 52stes Jahr mit Gottes Hulfe antreten werde. Ungeachtet des bisherigen Stillschweigens in Poesse und Prosa, ist unser herz desto lauter, und der fleine hain Mamre ein Zeuge manches hussenden und stammelnden Gesprächs auf Ihre Rechnung und Ihres Inhalts — wie eine ausgeschüttete Salbe.

Der Rachtrag bes Wandsbeckischen Steck. briefes sine die et consule hat mir mehr Bergnugen gemacht, als wenn ich ihn bamals erhalten hatte. Rach mehr als einent Rindelbier, bas unfer Asmus, wie feine eigenen, aus \* \* \* gemeldet, war es mir febr willfommen, endlich einmal zu erfahren, daß \* - \* \* Sochzeit gehalten, woran ich hatte zweifeln konnen, weil der Referent ben der erften Schwangerschaft fich eines Runstworts aus der Baidsprache bediente, woraus fich ein Berftoß gegen die Rirchenpolizen hatte vermuthen laffen. Es ift mir um feine Dach. folger meines Benfpiels zu thun, und ich ziehe den papistischen und herrnhutischen Guß. und Sauerteia immer jener niedertrachtigen Politik por, burch Libertinismus die ebelfie

Sabrif zu entweiben, worüber ber eiferfüchtige fe Monopolgeift ausschließend walten follte. Die unmittelbarfte icheuslichfte Rolge von : qu'on prie comme on veut - zeigt fich wohl am ffartften dort an ber Quelle. Das Wort: humo sum - bleibt immer die fchwerfte Aufaabe, das tieffte Rathfel fur den sensum communem, besonders der Potentaten, die bon Gottes Gnade - und nun vollends durch das Berdienst und die Burdigkeit ihrer Philosophie Die lette Delung befommen haben, und eben fo leichtfinnig, mie Ruben, ihre erfte verfcher. gen fonnen, aus fophistischer Unwiffenheit je. ner alten Wahrheit und ihrer Cultur, Die Menschheit als das allerhochfte Product der Ratur und das einzige Regale ibrer Majeftat au erfennen.

Von einem aufs andere, von der Einlage auf den noch angenehmern Ueberbringer zu kommen, so ift es mir eine herzliche Freude gewesen, Ihnen, hochst zu ehrender Freund, diese Bekanntschaft auch schuldig zu senn. Ich habe ihn zwar nicht nach Verdienst und Burdigkeit unterhalten konnen, aber doch mit aller meiner transcendentalen Laune genossen, und mir seine in voller Bluthe siehende und fruchtbringende Gesellschaft so schmecken lassen, das ich das Andenken daran durch den fast täglichen Umgang seines ältern Herrn Bruders

bere und bessen Fellow-student, Lieut. von Bentevegni, fortsehe und beide vielleicht — si Diis placet — zur englischen und griechischen Lectur zu initiiren suche. Bunschen Sie ihm eine glückliche Reise über Weimar — und ben seiner heimkunft seines Versprechens eingebenk zu seyn.

Bin feft entschloffen ben nachften Frubling mo nicht ein Gartner zu werden, boch Bau. me zu pflangen. Meine eigene Lefe von ben alten Stammen, die noch ubrig geblieben, giebt mir mehr Geschmack an Obst, als ich bisher gehabt. Berr Dr. Laubmeier hat mich auch icon mit feiner Frau und Gohnchen befucht, und unfer Migverftandniß ift gu einer freund. Schaftlichen Bertraulichkeit übergegangen. Ben fo manchen Migverftandniffen bin ich fo au-Kerordentlich glucklich gewesen, mir niemals einen Reind jugezogen ju haben. Defto årger. licher fur mich, Ihnen jest einen angeben gu muffen, ber, ich weiß gar nicht unter welchem Berhaltniß, an Sie geschrieben haben foll. Das gange Mahrchen besteht darin :

Es war einmal ein Nadler Meister Brahl, ber einige Gedichte in unsere Zeitung einrucken ließ, die mir gefielen. Er legte sein hand werk nieber, gab sich ben unserm Frenkorps an und wurde mir bom nunmehrigen Abt Pensel zugeführt. Seit dieser Epoche habe ich

feinen Geschmack mehr an feiner Muse finden fonnen, und fein autes Gedicht mehr von ihm gelesen. Dbs Vorurtheil von meiner Seite, oder mit feinem Sandwerf der Geift ihm aus. gefahren war, weiß ich nicht, weil ich mir weder eines mufikalischen noch poetischen Ge. bors bewußt bin. Er beging bierauf ohne mein Wiffen und bor feinem Ropf die Thor. beit, eine recht elende Sammlung, wie fie mir und andern borfam, einem großen Mann zuzueignen und auf feine Roffen brucken gu laffen; ließ fichs noch mehr koften, um ben fleinsten Dienft ju erhafchen. Weber biefe Befcheidenheit, fich mit bem fleinften Ge. halt zu begnugen, noch die Mittel zu einem folden Zweck, waren nach meinem Ginn; man machte mich aber immer erft nach geschehener That jum Bertrauten. hierauf tam es ju einem fehr ungebuhrlichen Recenfenten Unfuge in unfern arfcblichen Zeitungen, die ben gelehr. ten Schwang jum Ropf haben. - Ein febr romanhaftes Rieber hatte ihn auch befallen, und ich murde burch ein erdichtetes Billet, daß er in meinem Namen ichrieb, gum unbekannten Berehrer feiner nunmehro leibhaf. ten Muse creirt. Endlich murbe bas gange Geschwur, das ich lange unter meiner Schlaf. mube berumgetragen batte, jum Ausbruche reif. Den aten d. erschien unfer lieber Prof.

Politices, als ein febr feltenes Phanomen. in meinem Saufe, in Begleitung bes belesprit surnuméraire, und mutheten mir ein Empfehlungsichreiben an Sie gu, worauf ich mit autem Gewiffen und Grunden nicht anders als Rein! fagen konnte, und auf ben erffen Rabelftich - ging ich auf den Clienten mit meines feligen Baters Scheermeffer und feiner Babewanne los - daß ich ihn und feinen gangen Rram feitbem nicht wieder in meinem Saufe gefeben babe. Biegu fam, daß die General · Administration ibm unmittelbar vor. ber einen Doften in Memel angewiesen, ben er muthwillia ausgeschlagen, und man fich in bem befhalb abgestatteten Berichte bes lacherlichen Vorwandes bedient, daß er fich nicht überwinden fonnte, den Schof feiner literarischen Freunde bier gu verlaffen, mit beren feinem ich meines Biffens in Berbin. bung fiebe - und es durfte ihm eben fo fcwer werden ju mir als ju feinem ehemaligen Sand. werf juruckzufehren, beffen goldenen Boden er aus Uebermuth ausgefioßen. Mein Mabrden ift alfo gu Ende; aber ber Rocher meis nes Briefes noch nicht leer -

Wenn Ihnen, Sochstzuehrender Freund, unser dirigirender herr Burgermeister feinen Gruß von mir abgeliefert, so liegt die Schuld weder an meiner deshalb genommenen Abrede, noch seinem geneigten Anerbieten und Versprechen: sondern — vielleicht an den Zerstreuungen und schönen Aussichten auf der großen Straße von Berlin nach Charlottenburg — oder in der habitude die man sich in der großen Welt erwirbt, mit Versprechungen einen Actienhandel zu treiben, in welchem Fall ich ihn mit einem seimus et hanc veniam petimus damusque vicissim zu mahnen bitte.

Wünsche zu Ihrer Muße und neuen Nessidenz viel Glück und heil, daß Sie mit Ihrem ganzen hause gesund und zufrieden, im fansten Joche der Musen und Grazien — für sie und sich Seide spinnen mögen. Ohngeachtet ich weder ein Virtuose noch Dilettant bin, so kann ich doch der Versuchung nicht widersstehen, des prächtigen Lavaterschen Formats wegen, mir auch ein Plätzchen für meinen Vor und Zunamen und accreditirten Packhosverwalter. Titel sub littera H. zu bedingen-Die baare Fortsetzung dürfte allenfalls von meiner Unternehmung abhängen, Schatten und Obsissämme aus Lübeck, meiner seligen Mutter heimat, über See zu verschreiben.

Nun was sagen die herren Metaphysiker an der Spree zur preußischen Eritik der reisnen Bernunft, welche eben so füglich Myfithatte heißen können, wegen ihres Ideals — die aller speculativen Theologie der Spaldin-

ge, Steinbarte 2c. 2c. 1c. und jesuitischen Betrachtungen unserer Hephastione das Maul ftopft?

Meine im Merkur zu fpat angefundigte Uebersehung ber humischen Dialogen wurde gleich ad acta reponirt, fobald ich im Def. Ratalog zu Michaelis eine andere angefündigt fand, die reichhaltiger fenn follte. Aufgebracht über die hochtrabende, verlogene Frenmuthigfeit, welche fich durch den prologum galeatum des brachii secularis felbft verrieth, wurde ich zu dieser Uebersehung bingeriffen und brachte folche im Geburtsmonat meines halben Seculi zu fande, ohne ben frenmuthigen Berfasser zu wissen noch zu vermuthen, ber eben fo ungeschickt burch feinen Theismus die Chris ften in den Schafftall zu führen mennt, wie er die Rirchenvater beschuldigt, burch ihren Gentilismus und Judaismus die Rirche gur Mordergrube ber Mahrheit gemacht zu haben - ber alle Symbole verdammt und voller Aberglauben ein theistisches Ralb aufftellt. Wenn meine Uebersesung je wider meine Rein aung berauskommen follte, fo hatte ich wenigftens durch diesen Bergug Raum gewonnen, bem englischen und preußischen hume auf einmal zu antworten, mit benen beiden ich in Unsehung ber Eritik vollig einig bin, aber befo mehr von ihrer muftischen oder ffeptischen

Synthese abweiche. Will aber erst die Bibliotheca fratrum Polonorum, mit der ich eben den Ansang gemacht, durchlausen und ihre Analogie mit unsern zeitigen Kirchenvätern und Reformationsseuchtigen ein wenig naher kennen lernen — wenn ich nicht an der pituita molesta und den Folgen meiner sigenden Bulimie berste.

Behts mir boch mit gegen wartiger Epistola familiari wie ben Cantoribus inter amicos, Die nicht aufzuhoren wiffen. Ueberlaffe es nun. mehr ber bochloblichen poetischen Kacultat, ihr Beil zu versuchen und mit meinem Bupfen ju wetteifern. Doch eine gluckliche Reife an Myn heer van Hogendorp fo wie dito Seim. funft aus Wien und ic., an herrn Ricolai und unbefannterweise an herrn D. Biefter einen fo langen Sonigmund, wie mein Ganfefiel -Schlieflich umarme ich Sie mit alter lands. mannischer Freundschaft, empfehle mich befiens Ihrer liebwertheften Sausehre und Salfte nebft bem fleinen Daar, unter taufend Gegens. wunschen erfferbend mit aufrichtiger Theil. nehmung und Innigfeit.

284. Un J. F. Sartenoch.

Ronigsberg ben 14. Septbr. 1781.

Geliebteffer Freund, den 27ten August brachte mir herr kangewiß sein Pack, da ich

eben mit Banschen über eine lange Ocene int Terent ju Ende eilte und auf Dadeln faß, meine Sausmutter mit bem polnischen Reichs. tage zu thun hatte, und wir den Tag barauf gur Beichte geben wollten; ich mar also in voller Berwirrung und gar nicht im Stande weder Ihrer Empfehlung noch dem Andenken der alten Freundschaft feiner nachsten Unver. wandten auf irgend eine Art Genuge zu thun, um so weniger, da, wie er mir fagte, fein Aufenthalt fo furz bier fenn follte. Die Rant. ichen Exemplarien find vertheilt und der Autor hat mir die Berficherung gegeben, daß Sie ben furgen Auszug noch haben follten. Begen feiner übrigen Berfe tonnte er aber die hiefigen Unfanger nicht vorben gehen, deren gaben er fich ju Rute macht.

Un meinem Geburtstage erhielt Ihren Brief, und darin bestand bennahe der einzige Besuch und die einzige Freude die ich genoffen habe.

Den sten September erschien herr Professor v. Schwarz mit einem und den roten
abermal mit beiden Reisegefährten. Ungeachtet der Zuschnitt ben uns beiden wohl so sehr verdorben ist, daß wir kaum für einander passen, so habe ich doch doppelte Ursache Ihnen für diese Bekanntschaft zu danken, 1. weil
ich jede Art von Originalität liebe, sie mag so enorm senn wie sie wolle, und je mehr, desto besser; 2. weil er mir sein gutes Andenfen sehr nachdrücklich eingeprägt hat durch den Matthäischen Catalog der Moskauischen Sibliothek, von dem leider nur Part. 1. Sect. 1. herausgekommen seyn, und an die Fortsetung, wovon schon fünf Stück, wie er versichert, fertig liegen, nicht zu denken seyn soll; und durch ein Geschenk von seiner Nede, Nedekunst, Sulzers Uebersetung, dem Wörterbuch und der Anthologie, woran ich gar nicht Sinn und Gedanken hatte. Er hat mir also Beweisse seiner guten Gesinnung zurückgelassen, ohne daß ich weiß, wie ich dazu gekommen bin, oder selbige erwiedern kann.

Beide Ueberbringer haben mir gute Nachricht von Ihrer Gesundheit gebracht, welches
mich herzlich freut. Gott gebe daß wir uns
kunftig Jahr einander sehen und umarmen
mögen. Ich komme fast gar nicht mehr aus
und entziehe mich alles Umganges — unterdessen fehlt es mir nicht an Zuspruch. Habe
die Sonntage dieses Jahrs dazu bestimmt,
um die Bibliotheca Fratrum Polonorum durch.
zugehen.

Ihre fenerliche Abrede mit Wengand gefallt mir recht fehr aus dem Grunde, daß diefer Berleger badurch gedrungen ift, feine Ueberfegung zu befordern, und ich der Muhe überhoben bin, felbige noch einmal an mundiren, welches ich eben fo wenig felbft als burch einen andern zu thun im Stande bin. Berber bringt febr - und meine biefigen Freunde auch. Ich habe mir aber, ich weiß nicht was fur ein Reft in ben Ropf gefett, eine fremde Arbeit mit meiner eigenen vergleichen ju konnen. Rant, den ich bennahe glaube por den Ropf gestoßen zu baben, versicherte mich, daß fein Auszug nur aus fehr wenigen Bogen beffeben wurde. Melden Gie mir doch wenn es fo weit fommt. - 3ch mag nicht eber anfangen, bis Undere gang ausgeredet haben. Mein Sturm und Drang hangt bon ber Ausgabe der humischen Uebersehung und von der Vollendung der Kantischen Arbeit ab. Sier liegt ber Anoten, ber erft aufgelost werden muß.

285. Un Berber.

Ronigeberg ben 15. Sept. 1781.

Nun, herzens herder, heute vor acht Tagen erhielt ich Ihren lieben Brief, den ich nicht eher als den Abend benm Schlafengehen zu Ende lesen konnte. Da kamen die beiden Lieutenants von Bentevegni und hogendorp, und eben wie wir über dem Shakfpeare saßen, Prof. v. Schwarz mit einem

Packben von hartknoch; und wie die Woche zu Ende ging, ebenso fing sich diese an.

Gott lob und Dank, daß alles ben Ihnen wieder auf gutem Gleife geht. Die gludliche Entbindung hat mich immer etwas beforgt gemacht. Freude und Leidenschaft geben uns Rrafte, die nicht dem Rorper gehoren und im. mer auf feine Roften erfett werden muffen. Sier geben taglich Sterbeglocken fur Gung und Ult. Die rothe Ruhr ift allgemein, und nach Berhaltniß ber Erndte durfte Die Beinle. fe noch ftarfer fallen. In meinem Saufe befindet fich bisher Gott lob alles nach Bergens. wunsch bis auf meinen alten, grauen Ropf, der im ewigen Taumel und Schwindel ift, ohne selbst zu wissen, was ihm fehlt, als baß er nicht an feiner rechten Stelle ba= beim ift.

Mein Umgang zieht sich immer enger zufammen, daß ich fast aus aller Verbindung
fomme. Es ist mir nur noch Kreuzseld übrig
und die beiden oben genannten Officiere, und
was von selbst in meinen Taubenschlag gestogen kommt. Meine heautontimorumenische Gesellschaft habe ich keine Lust mehr jemand
aufzudringen. Ungeachtet die Sommerstunden
sich mit 7 Uhr anfangen, siehe ich selten vor
6 Uhr auf. Kommt nach dem Morgensegen
der leidige Kaffe. Ein Kapitel, jest im Brie-

fe an bie Romer, und einige Berfe im Erobus werden mit Banschen burchgepeiticht; bann geht es vor, oder auch nach 8, spornstreichs nach der loge, wo ich nichts als lefe, jest Buffon histoire des Oiseaux. Bor tem Effen wird im ab. und zugeben eine Scene im Te. rent durchaelaufen. Bom Tifch jur Miade, um zwen zur loge bis gegen feche Uhr. Im ab. und zugeben wird Raffe getrunfen und ein wenig englisch gelesen, jest im Tatler, alles im Kluge. Rach den Stunden fommen Die beiden Martis . Sohne auf den Samlet au Bafte. Bentevegni ichlieft bisweilen mit einer Scene auf dem Metaftafio. Dann fommt doch noch bisweilen Rreuifeld oder ein anderer. Die Sonntage habe ich der bibliotheca fratrum polonorum geweiht, welche ich ben beillofen Einfall befommen babe angufangen Den Sabbat habe ich noch fur einen Mfraeliten aufgehoben, ber fich jum Studiren appliciren will und fich um meinen Sohn im Bebraifden verdient macht. hierin befteht alfo das Gemalde meines eitlen Wandels und taglichen Lebenslaufes. Aus dem Edel beffelben laßt fich eben nicht ein gunftiges Borofcop fur meine funftige Autorschaft ftellen, die von zwen Umftanden abhangt, nämlich von ber Ueberfegung bes hume, und daß Rant mit dem Auszuge feines großeren Werks fertig

wird, ben ich nothig habe, um diefes fo vollkommen als moglich zu verfieben. Die Arbeit foll nur einige Bogen betragen. Diefe Rurze ist ebenso ein Problem für mich als das volumen corpulentum. Wenigstens febe ich es fur meine Uflicht an, ben Mann aang ausre= ben zu laffen. Wegen bes erften Bunctes babe ich felbit an Wengand geschrieben, aber noch feine Untwort erhalten. Gie feben ba. raus, Bergensfreund, daß wenigftens Umftane de mit meinem Eigensinn, wie man ihn nennt, parallel laufen. Bis jene Umftande entichieben find, fann ich keinen Plan zu meinem opusculo machen, fondern muß warten, welches mich niemals gereut hat; und ben beffen Bers giebt die Mufe indignatio ein.

Daß ich neulich vergessen, Ihnen den richtigen Empfang der französischen Gabe des erreurs et de la verite zu bescheinigen, geht ganz natürlich zu. Ich schreibe bisweilen so start in Gedanken, daß ich, wenn ich zum Papier komme, so erschöpft bin als wenn ich mich schon ganz ausgeschrieben hätte, und oft genug mich nicht besinnen noch unterscheiben kann was ich habe schreiben wollen und wirklich geschrieben habe. Meine Meynung Ihnen zu sagen, so habe ich das Buch zwar mit vielem Hunger, aber mit wenig Gedeihen gelesen. Vielen von den Brüdern hat es besoelesen.

fer geschmeckt als mir, und gegenwärtig wird es, wie ich hore, den logen zur Subscription aufgedrungen. Manche Vorurtheile sind handgreislich; der pralerische Schlener macht mir auch das Gute verdächtig. Meine mysisschen Begriffe von der Sprache sind wenigstens von des Verfassers seinen sehr verschieden. Ich hatte wohl lieber Ihr Urtheil gewünscht, da Sie die Symbole besser als ich verstehen mussen.

Ihren Geburtstag habe ich mit einem langen Briefe an Reichardt gefeyert. Dieselbe Woche war ich zum Abendmale; meine Beichte war der lette Buchstad des längsten Psalms, meine Absolution v. 25. Den Staub deutete ich auf die Bibliotheca Fratrum Polonorum, worin ich Fausti socini Fragment über die Bergpredigt zu Ende gebracht, aber auch nicht viel Licht gefunden über dieses schwere Stück der evangelischen Geschichte.

In der Welt habt ihr Angst, aber send getrost — Der Fürst dieser Welt mag uns so schwarz vorkommen als er will, so ist er des lieben Gottes Diaconus, und der heilige Geist schwebt auch in dieser Kapelle und über dieser Sündsluth als Nabe, als Taube. Al. les ist gut und den Reinen ist alles rein. Des Sancho Pansa Transcendental Philosophie ist mir so heilsam, wie des Samariters Del

und Bein. Gonnen Ste jenen leuten ihr Element und bleiben Sie in dem Jhrigen. Gott lasse heil und Segen, Ruhe und Freude in Ihrer Zionsburg und Abten walten. Quae supra nos, nihil ad nos. Alles übrige foll uns nicht anfechten. Meine Buste hier ist weit öder. Je mehr die Kinder anwachsen, desto größer werden die Sorgen. Deus providebit.

Vorgestern haben wir Regen, gestern einen Regenbogen, und diesen Abend, ungeachtet eines bestirnten himmels, Blibe gehabt. Der Donner ist wohl vor dem Geschnarr zwen verrosteter Spinnrader und dem Gewäsch eben so vieler Strickerinnen mit ihrem Bruder Polihistor nicht zu hören gewesen. Marianchen hat das beste Theil erwählt und schläft. Will ihr nachfolgen, und ersterbe ihr alter, treuer Freund, Gevatter und Landsmann.

286. Un J. F. Hartknoch. Ronigsberg ben 23. Oct. 1781.

Liebwerthester Freund, Wie halt es mit Rantens Schrift? Ift das Manuscript schon fertig und in der Mache? Einige sagen, und er selbst, es ware ein Auszug der Eritif; andere hingegen behaupten, daß es ein Lesebuch über die Metaphysik seyn soll, auch aus seinem Munde. Bitte mir, so viel Sie

wissen, mitzutheilen, und wenn es heraus ift, und Exemplare herkommen, auch an mich zu benten

Sobald Sume ankommt, wird es mir ein Reft fenn, die Ueberfehungen zu vergleichen, und benn an meine eigene Arbeit zu geben an ber ich fammle. Bin geftern mit bem erften Bande ber Bibliothecae Fratrum Polonorum welche die Werke bes Gocin enthalt, fertig geworden, mit bem ich in Unfehung ber naturlichen Religion gleich benfe. Eberhard fagt in feiner Vorbereitung, daß er von feinen Glaubensbrudern grundlich miberlegt worden. Ich muß felbige daber auch fen. nen lernen. Philosophie ohne Geschichte find Brillen und Wortfram. Aus Exempeln werden Regeln abgesondert, und die Probe der Regeln find wiederum Erempel. Alfo Erempel bincen und born, oben und unten, und die Regeln in ber Mitte. Die Geschichte unsers protestantischen Lehrbegriffs ift von Planck, ich babe fie bor Freuden gefauft, und feitdem noch nicht weiter gelesen.

Boß hat herrn Kr. R. hippel versichert, das ganze Manuscript der lebenstäufe nunmehr erhalten zu haben, und daß das Ende nächestens mit dem Namen des Verfassers erscheinen wurde. Auf die zweite Sammlung der theologischen Briefe von Semler bin sehr neu-

gierig, weil selbige eines meiner liebsten Bu. cher betrifft, namlich die Apologie der Apologie der Apologie, welche ich zwar nicht selbst habe, aber mit dem größten Vergnügen gelesen und jedem empsohlen. Wissen Sie nicht den Verfasser davon?

Die Sofrates mit feinem Genius fcherzte, fo unfer lieber Bater guther mit feinem Scheblimini als einem spiritu familiari, bon bem hilfder 1730 in meinem Geburteiabr eine fleine Abhandlung herausgegeben. Die. fes fabbaliftifche Wort will ich zum Titel meines libelli machen. Es foll alfo beißen : Scheblimini oder epistolische Rachlese eines Mifologen. Der erfte Brief enthalt Zweis fel über Die Existenz eines agyptischen Priefters, ber Sephästion geheißen. Der zweite betrifft Die jesuitischen Betrachtungen über bas Chrifenthum. 3. Gedanfen über eine neue In. fchrift: Man fann was man will ic. 4. uber die Uebersetjung der humischen Dialogen. Die übrigen den englischen und preufischen Sume, besonders feine Eritif aller speculativen Theo. logie.

Werde froh fenn, wenn ich gegen Ihre Ankunft fertig bin. Gott schenke Ihnen und mir Gesundheit, daß wir und einander veranugt feben. Wie leicht verläuft ein halb Jahr! 287. An Berber.

Ronigsberg ben aten Abb. 1781.

Herzlich geliebtester Landsmann, Sevatter und Freund, Run falle ich Ihnen in die Arome. Den 22ten v. M. kam Ihr lange erwarteter Brief an; den 27ten, als am Tage Jonathan, sah ich immer dem Päckchen entgegen, mußte aber bis zum zten d. M. warten. Sott kob, daß alles ben Ihnen gut geht. Der Würgengel hat auch mein Haus verschont und keines von meinen Kindern hat den geringsten Anstoß von der hier herrschenden Seuche geshabt. Kreuzfeld hat alle Ihre Sachen mitgenommen. Das Monument auf Lessing ist mit einer Wärme, Würde und Reife geschrieben, die meinen ganzen Benfall hat.

Mit dem Ende des Novembers habe ich die Bibliotheca Fratrum Polonorum durchge-laufen; ich machte den 26ten August den Anfang, und wenn ich Brennii Opera bekommen kann, hoffe ich auch den siebenten Folianten zu verschlingen. Lese gegenwärtig Zeltener's hist. arcan. Cryptosocinianismi Altdorsini, wo ich mir viel Aufschluß verspreche. Daß ich mit Socin in Ansehung der natürlichen Religion einig bin, bewog mich den Hume zu übersehen. Wengand hat an mich geschrieben, ob er gleich meinen Brief nicht erhalten. Durch ein Mißverständniß, wozu Hartsnoch

Gelegenheit gegeben, vermuthet er, daß ich und Rant ihm zu Priestlen's Uebersehung Ben. lagen geben konnten, woran keiner von uns gedacht hat. Ich habe ihm geantwortet, daß, wenn meine Uebersehung des hume zu Stand gekommen ware, eine Benlage dazu sich bloß auf meine Ubsicht derfelben bezogen haben wurde, die gar nicht ware, Todten den Mund zu stopfen.

Die Geschichte der Eidgenoffenschaft habe ich gelesen, mit viel Geschmack und Antheil, aber nicht an der darin vorausgesetzten gewaffneten Politik. Hogendorp, der jest in hollandischen Diensten ift, schickt mir einige Sachen von hemsterhuis, die aber noch nicht angekommen. Ich habe den kleinen Anhang Ihrer Uebersetzung mehr als einmal zu lesen nothig gehabt, aber desto mehr Geschmack daran gefunden, daß ich also mehr von diesem Berkasser zu kennen wünschte, auf den Sie mich zuerst aufmerksam gemacht.

Meine Berbindung mit zwen Officieren habe ich Ihnen gemeldet. Sie hat mir viel Zeit
geraubt und ist fast fruchtlos gewesen, hat
aber doch Anlaß gegeben zu einer Beute, die
ich Ihnen vorzüglich mittheilen muß. Hogendorp qualte mich um einen Lateiner. Zufällig
höre ich von einem jungen Menschen, der eine große Lust zu Sprachen besässe, einen gu-

ten Anfana im Mtalienischen gemacht und fo. gar bas Spanische auf feine eigene Sand an. gefangen. Auf den erften Wink fommt er gu mir gelaufen, ich fange benfelben Abend bas Englische mit ihm an und bringe ihn in dreven weiter, als meine Blaurocke in vier Monaten gefommen find. Weil mir bas Experiment über meine Erwartung alucklich gerathen und er noch eine großere Reigung gum Griechischen bat, fo mache ich beute ben Unfang ibn mit meinem Sohne ju combiniren, und ich verfpreche mir viel Fortgang und Benbulfe bon Beiden und fur Beide. Wie fehr ich einen folden Menichen gesucht, fann ich Ihnen nicht fagen, und wie tief bas Ideal in meiner Seele gelegen, und auf diesen und jenen gewirft, weiß allein mein buntel Gefuhl. Er heißt Christian Sill, und ift, wie Rant, eines Schuhmachers, aber baben Tabakdiffrie buenten, Gohn.

Ben Green, bem die Gicht in den Unterleib getreten, der sie aber durch die hisigsten Weine in die Füße verbannt, traf ich neulich Rant, den ich wegen des Wengandischen Gruses zu sprechen wünschte. Er war sehr vertraut mit mir, ungeachtet ich ihn das vorige mal ein wenig stußig gemacht hatte, da ich seine Eritik billigte, aber die darin enthaltene Mystik verwarf. Er wußte gar nicht wie er zur Mpflik kam. Mich hat es fehr gefreut, daß E. eine gleichformige Sprache mit Kant führt. Ein neuer Beweis für mich, daß alle Philosophen Schwärmer find und umgekehrt, ohne es zu wissen.

Ich muß diesen Brief auf dem Bette schlie-Ben, weil mein Ropf auf der linken Seite von Flussen halb gelähmt ift Gott lob, alles sehr erträglich und kaum der Nede werth für Andere. Ich habe mich vor keinem Winter so sehr gefürchtet als vor diesem. Erquicken Sie mich bald mit Ihren Beyträgen zum Merkur. Sie kennen meine Lusternheit, einer der ersten Leser zu seyn, und meinen unschlachtigen Kälber. Sinn. Auf ein glücklich Wiedersehen zum Neuen Jahre!

288. An J. F. Sartinoch.

Ronigeberg ben 8. Dec. 1781.

herzlich geliebtester Freund, Sie beklagen sich, von allen Seiten für Ihr gutes herz gezupft und gerupft zu werden. Ich bin versichert, das Ihre Freundschaft für mich auch an Ihrer Bereitwilligkeit Theil gehabt, aber Ihren Schaden habe ich nicht gewollt. Die Dienstfertigkeit berauscht mich eben so wie ein süßer Wein und ich habe täglich Ursache mich für die schwachen Seiten des guten herzens

ju huten, und ju meiner Warnung mir ju-

Meinen Freund, Gevatter und Landsmann in Weimar habe ich schon mehr wie einmal um Fortsesung der Urkunde gebeten, und werde heute es abermal thun. Sein Denkmal auf Lesing ist ein Meisterstück im October des T. M.

Das gute herz, bankbar zu fenn, hängt eben so wenig von und ab, als das gute herz, wohl zu thun. Die Wasserbäche treten aus und versiegen, nach der Witterung der Jahreszeit, und das Meer hat seine Fluth und Ebbe nach dem Wandel des Monds. Mittag und Mitternacht, und ihre Gespenster, Parasiten und Diebe, gehören, wie Gesunde und Kranke, wie Lebendige und Todte, Einem Bater und haben alle Eine: Mutter — Natur.

Usmus hat sich ein haus gekauft, schickt mir einen ganzen Rasten, der aber noch auf der See schwimmt mit Rascherepen für Leib und Seele, Spielzeug für das ganze haus, beschreibt mir die kindische Freude beym Einpacken; woran es auch beym Auspacken nicht sehlen wird, aber auch nicht an Rachwehen. Statt der Ziege macht er jest auf zwen Rühe Rechnung, und hofft von dem Andau seines Gartens die haushaltung zu bestreiten. Wie

ein armer Mann mit funf Tochtern zu ber Verschwendung und Frengebigkeit kommt, bes greise ich eben so wenig als ich weiß wie ich selbige erwiedern soll. Hinc illae lacrimae, womit ich seiner Arche entgegen sehe. Sie enthält ein Geschenk, das mir Alopstock von seiner Messiade macht und Jacobi mit dem ersten Theil seiner Werke. Der übrige Proviant besieht in Pöckelsteisch, einer Bouteille Malaga, extraseinem Thee — Läßt uns die Liesbe klug?

Alles was ich von meinem Scheblimini geschrieben, sehen Sie als nichts an. Ich werde nicht eher an das Schreiben fommen können, als bis ich die neue Uebersegung des hume sehe, und Rant will ich erst ausreden laffen, seinen Auszug oder Lesebuch abwarten.

Wie es Ihnen, liebster S., mit Ihrem sauren Schweiß und Blut, so geht es mir mit meiner edlen Zeit, die ich immer an Experimenten verschwende, die außer dem Zeit. verlust auch so oft Eingriffe in meine Nuhe thun. Ich habe im August aus Freundschaft und ohne den geringsten Eigennut mich mit ein paar Officiers abgegeben, und dadurch ganz zufällig einen jungen Menschen gesischt, den ich bisher wie ein anderer Diogenes gessucht und zum Gespann für meinen Hans gewunscht. Indem ich für den einen Officier

mich nach einem lateinischen Sprachmeifter umfebe, findet fich eines Schufters Sohn, wie unfer Rant, Ramens Sill, ber fich aufs Italienische und Spanische ohne Bulfe noch Un. terfiubung gelegt und brennende Luft jum Enalifden und Griechischen und mehr Sprachen hat. Bon bes Menfchen Sabigfeit und Gifer fonnen Sie daraus urtheilen, daß ich in dren Abenden bie Unfangsgrunde bes Englischen mit ibm zu Ende gebracht und er wenigftens weiter ift, als feine beiden Borganger in der langen Zeit gefommen, und daß er nach. fe Woche mit meinem Michel das Griechische und Bebraifche gusammen ftubiren wird. Gott gebe daß er das werde, wozu ich ihn erfeben; fo foll er meine andere Sand fur meinen Sohn fenn, und ich will mich gang auf ihrer beider Freundschaft einschränken, und alles mogliche thun, mich ihrer wurdig gu machen. Denn was Sie an Ihren Gohn wenden fonnen, und Motherbn, bin ich ben allem auten Willen nicht im Stande.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, die mir Ihre Silhouette aus eben dem
Grund entzogen, warum ich meine nicht bengelegt. Gevatter Asmus beurtheilt mich, wie
Zopprus den lieben Sofrates, als einen Menschen von sehr verliebter Complexion. Magdalena Catharina vom J. 1774 gefällt ihm

am besten, vermuthlich weil sie seine Pathin ist. Seine Tochter sind solche Apfelmuß. Gessichter, daß ers nicht übers herz bringen kann, den Eredit der guten Mädchen aufs Spiel zu sehen. Verspricht mir seine, und Frau Nebecca, wenn sie besser gerathen, im nächsten Briefe.

289. Un Berber.

Ronigsberg ben 17. Dec. am Tage Lazari 1781.

Berglich geliebtefter Gevatter, ganbemann und Freund, Ich habe eine Freude erlebt, die ich ihnen fogleich mittheilen muß. Meine alteffe Tochter fam beute auf die Loge und rief mich nach Saufe, weil mich ein fremder Berr, der Berens hieße, fprechen wollte. Mein Berg hupfte, ich weiß nicht wie, ben Diesem Ramen, und ich lief fvornftreichs. Benm Eintritte fab ich einen langen Mann mit einem faft fahlen, grauen Ropfe vor mir, ber bem alten Carl eben fo abnlich als unabn. lich zu fenn schien, daß ich mich lange Zeit in die zwendeutige Geffalt gar nicht zu finden wußte. Es war unfer lieber Georg, ber auf einmal den Ginfall befommen, nach einem zwanzigiabrigen, fetigen Dienft mit einem Raufmann Frenton eine Wallfahrt nach England ju thun. Ich bot ihm jum freundli. chen Willfomm alles was ich batte an, und

wir rauchten eben ein Pfeifchen, als die Einlage von Ihrer Schwester einlief. Er hat ein Paar lederne Beinkleider ausdrücklich dazu mitgenommen, um nach Weimar, wo nur immer möglich, einen Nitt zu thun.

Ich war durch diesen Deum ex machina fo gestärft, daß ich ihn zu Green begleitete, wo wir auch den Prof. Kant trafen, der mir die frohe Nachricht, hume's Dialogen erhalten zu haben, und zugleich das Versprechen gab, mir selbige morgen zufommen zu lassen.

Ihre liebe Schwester girrt wie eine verlaf, fene Turteltaube, ohne einen kaut von sich zu geben, aus dem sich abnehmen ließe, wie ihr zu helfen ware. Ihr Vertrauen auf Gott wird nicht zu Schanden werden. Im Grunde hat sie recht, daß alle Menschenhülfe nichts ift. Rurz, Er ist's gar. Sir. XLIII.

Nun genug auf heute, liebster Freund und Jonathan! Gott segne Sie mit Araften und Munterfeit zu Ihrer Festarbeit, und lassse das Jahr mit Freuden auch fur Sie untergehen und mit neuem Segen aufgehen über Ihr ganzes haus.

290. Un I, F. Sartenoch. Ronigsberg ben 11ten Jan. 1782.

Berglich geliebtefter Freund, Ihre Zuschrift erhielt ich geftern von herrn E. offen burch

einen Licentträger, der lange Jahre ben dem fel. herrn Commercienrath gedient, und in dessen Treue ich so wenig Ursache habe ein Mißtrauen zu setzen, als er. Unterdessen daran nichts versehen, auch keine Staatsgeheimnisse enthalten waren, so ist man doch nicht immer im Stande, alle kleine Zufälle vorher zu seben.

Der Belt. und Rathsherr ift ohne Zwei. fel eine einzige Derfon, namlich Berr Chris fouh B. Bas die Sache felbft anbetrifft, fo mochte ich wohl eben nicht im Stande fenn, Genuae zu thun, weil mein Doften fo einge. fdranft wie moglich ift, und mein Geschmack mehr wie fonft entfernt, außer meinen Cirfel zu geben. Das Minimum ift bas Gefet meiner Wirfamfeit oder vielmehr Unthatigfeit. de weniger ich weiß, besto weniger habe ich gu verantworten. Ich habe weder mit Accife. noch Bollfachen bas geringfte ju thun, fondern bin von Gottes Gnaden lediglich Berwalter ber beiden Magazine, wovon eines bereits faft eingegangen. - Die Licenttrager (nicht ein. mal ber Licentfuhrmann) fiehen unter mir, und nur die Maaren, welche über die erlaub. te Beit liegen bleiben, gablen bas Lagergelb, und fommen in mein Depot . Megifter, febr felten Befchlage. Unwiffenheit und Rube ift mein loos, mein Element und mein Bunic.

Chansons und cupido sordidus der Geist aller zeitigen Reformationen, Quackfalberenen und Experimentensucht in hoe vili corpore. Rurz, jeder hat seinen Beruf, sein Gewissen und seine Hausplage, alias Ehre, um wenigstens aus der Noth Tugend machen zu können.

Wir haben hier einen neuen Accife Tarif von 1769; aber keinen neuen Zoll Tarif seit 1725, von dem kein gedrucktes Exemplar mehr aufzutreiben. Ich besitze weder ein gedrucktes noch geschriebenes Exemplar, womit sich viele Officianten in Ermanglung des ersten behelsen mussen, weil er ohnehin nur aus wenigen Bogen besieht. Wie Gesetze durch Sitten ergänzt werden, so manche Sätze durch usance. Nebrigens werden die Rechnungsbucher eben so strenge controlirt und verissiert, als die redevables exercirt, und die geringste Fregularität geahndet und zur Verantwortung gezogen.

Benm Zoll findet keine Vergütung statt; fondern bloß bey der Consumtions. Accise, welche die Großhändler gar nicht angeht, sondern ben jedem Verkauf von dem Detailleur bezahlt werden muß. Die übrigen siehen auf 1/3, das heißt, zahlen nur 1/3 von der Consumtions - Accise und sind dadurch völlig von allen Vergütungen ausgeschlossen, welche nur denjenigen zu gut kommt, welche die

vollige Consumtion beym Eingange bezahlen, wenn sie nämlich für eine gewisse Summe auf einmal nach fremden kändern gehen lassen. Die Eintragung und Abschreibung aller Posten geschieht von drep Buchhaltern, und der wirkliche Ausgang muß durch Begleitscheine nachgewiesen werden, die innerhalb einer gewissen Zeit von den Gränzämtern bescheinigt zurückkommen muffen.

Wenn die Nachfrage bloß ber Volffandige feit wegen, oder aus Liebhaberen geschieht, warum wird die Beantwortung so dringend gemacht? Auch das wenige was ich zu liefern im Stande bin, ersuche ich nicht offen und unter meinem Namen mitzutheilen.

Meinen Jubel über herrn Georgs Erscheinung habe noch benselben Abend nach Weimar ausgeschüttet, aber bisher keine weitere Nach-richt erhalten. Gott gebe daß wir uns diesen Sommer auch einander sehen, und bescheere mir meinen alten lieben Joseph, den Nathschern Christoph, nebst dem zweiten Candidaten, den er ins Philanthropin schieft. Daß mir der erste so entwischt, hat mir weh genug gethan; aber St. George hat alles gut gemacht.

Rant arbeitet an ber Metaphyfit ber Sitten — fur weffen Berlag weiß ich nicht. Mit feiner fleinen Schrift benkt er auch gegen Oftern fertig zu feyn. 291. Un 3. g. Battenoch.

Ronigsberg ben gten Rebruar 1782.

Berlich geliebtester Freund, zum neuen Berlage munsche ich Ihnen Gluck. Auf den kleinen Nachtrag zur Eritik warte ich mit mehr Antheil. Morgen denke ich mit der Bergleichung der Humischen Uebersehung vom Advocaten Schreiter zu Ende zu kommen. Die philosophische Genauigkeit ist durch den affectirten Purismus und die sehr uneigentlichen Umschreibungen mancher Kunstwörter verdunkelt und bistweilen beynahe verhudelt worden.

Ich lese jest die prächtige Ausgabe der Briefe und vermischten Werfe Lord Chefter-fields in vier großen Quartbanden. Die Briefe an seinen Sohn haben mir in der Uebersetzung eben nicht recht gefallen, daher ich nur die zwen ersten Theile gelesen. Aus der Quelle schmecken sie mir besser, ich habe eben den zweiten Band angefangen und kann nicht aufhören.

292. Un herber. Ronigsberg ben 20. Upril 1782.

herzenslieber Gevatter, Landsmann, Gonner und Freund, Ich ergreife recht hungrig und durstig die Feder zu einem Briefe an Sie. Es find 4 wo nicht 6 und mehr Wochen, daß ich einen Bogen anfing, und zwar an Ihre liebe, bolde Frau, beren Elegie am letten Tage des verstoffenen Jahres mir wie ein Schwert durch die Seele gegangen war. Um Ardnungstage erfreute mich Ihr erstes, und am 19. März Ihr zweites Päckchen. Es kam mir zwar etwas ungebührlich vor, daß die Frau Generals Superintendentin buchbindern, und, wenn ich mich wegen der Zwillings. Aehnlichkeit an der Handschrift nicht irre, für meinen lieben Pathen August briefwechseln muß; unterdessen beruhigten und erquickten mich diese redenden und lebenden Zeichen und Merkmale von dem Wohlsbesinden und Wohlwollen Ihrer verehrungswürzbigen hälfte, deren Gesundheit und Zufriedensbeit mir so nahe am Herzen liegt.

Dom. Esto mihi hatte ich in diesem Jahre meinen ersten Kirchgang gehalten, und war ganz unerwartet und ungepußt zu Mittag ben hippel vergnügt gewesen, als der treue gute Geselle mit seinem Better Becker mich zu hause übersiel; ber mich während seines ganzen hiesigen Ausenthaltes so warm gehalten, daß ich beschämt und verlegen gewesen bin. Sie wissen, bester herder, daß ich seinem Glück und seiner innigen Freundschaft und Fürsprache meine ganze gegenwärtige erwünschte Nuhe und Genuß des Lebens zu verdanken habe; und ich bin kaum im Stande gewesen, ihm gemeine hössicheit zu erzeigen.

Meine Sausmutter behilft fich ohne Magb: meine gange Saushaltung befteht aus lauter Defecten. Er bat mir Freunde mitgebracht. Freunde bier angeworben und nachgelaffen, bes Rappal neue Auflage, nach ber ich bier ume fonft gefragt und gefucht, auf der Stelle verschaffe, und mich noch den Tag vor feiner Ub. reife mit einer Miethkutiche zum Balet. Schmau. fe ben feiner Schwester einholen laffen. Sch habe diese gange Woche nichts als Abschied zu nehmen gehabt. Montags ging Freund Sart. fnoch ab, munterer an Gemuth und Rraften als das lettemal. Denfelben Abend verlief Better Beder mein Saus, wo er neun La. ge geherbergt, an Bord nach Umfterdam und vielleicht nach der neuen Belt. Er bat Gie auch in Weimar besucht, wenn Sie fich beffen erinnern. Seine Verbindung mit dem Rapell. meifter ubrigens ift mir unbefannt. Wir haben bier griechische Vorlefung gehalten in un. ferer fleinen Akademie, die aus Banschen und Bill besteht. Er hat fich auf Deconomie und Statiftit gelegt, - und ift ein Liebhaber ber Gomnastik zu gand und zu Wasser. Darnach fam ein junger, liebensmurdiger gube, ber nach kondon ging; und endlich ein halber Bete ter, der als Matrofe oder vielmehr Jungmann eine Reise nach Liffabon thut.

Die stille Boche fing sich mit einem Flussieber an, welches hier epidemisch gewesen. Am Ostermontag bekam ich einen zweiten Anfall von Podagra, von dem ich, ungeachtet meines Incognito zum Valetschmauße, noch nicht ganz hergestellt bin. Mein Bett ist von Besuchern kast täglich belagert gewesen; heute vor 14 Tagen war der Graf Ranserlings und diese Woche der Kanzler von Korf da. Beide Excellenzen versorgten mich mit Mitteln, und gebrauchte und nicht gebrauchte haben Gott Lob ihre Dienste gethan. Da man eben den Ansang macht, in meinem Garten zu arbeiten, freue ich mich auf Ihre Quecken Cur.

Thre bren Gefprache über die Geelenwanberung haben mir febr Genuge gethan. Aber ich mag hemfterhuis lefen, wie ich will, fo Fomme ich nicht mit ihm fort. Ich bin gar nicht im Stande, mir den geringfien Begriff von dem Maximo der Ideen und dem Minimo eines Zeitraumes zu machen, und was Diefe beiden unbefannten Großen gur Erflarung ber qualitatis occultae bes Berlangens bentragen fonnen, und wie der Beweis eines folden Princips möglich ift, ben er in bem Briefe uber die Sculptur voraussest. Ein Banges von Theilen, ein Effect ber Wirkung, eine Sabigfeit, feine Rraft Das burch ordnen ju fonnen, daß man fich die Sand. lung

lung burch hinderniffe erschwere, bas tlebers gewicht ber Tragbeitsfrafte gegen die Un. giehungsfrafte, gur Grundlage aller Moral und jum Erzeugungs . Drincip des Univerfi, fom. men mir als portenta dictionis und fictionis vor. Bulett lauft die gange Untersuchung über die Matur der Begierden auf die bereits abge. nutte Rigur einer frummen Linie binaus. Ben. nah follte man glauben, daß die Theorie des Berlangens auf dem paralogismo einer Eine heit, und des Ueberdruffes auf einem andern paralogismo ihrer Unmöglichfeit beruhe; fo wie die Auflosung des zwiefachen Widerspruches auf einer unendlichen Approximation. Falls ich nicht unrecht habe, fo ware es mir frenlich lieber gewesen, wenn Gie Diefen Mann ebenfo, wie ben Seelenwanderer, widerlegt und nicht Aufwaffer gegeben hatten; benn mir scheint es, daß Sie die algebraische wie die fabbaliftifche Profe mit ein wenig Partheulich. feit angeseben baben.

Dom. Jubilate.

Ihre Triashabe ich gestern zum Abendbrod, heute zum Frühstück wiederholt. Haec placuit semel, haec decies repetita placebit — ohne Rücksicht auf das unschäsbare Buchbinder. Berdienst.

Unser alter Berleger hat mir fein geheimes Unliegen anvertraut, und aufrichtig gestanden,

daß Eifersucht ber Kreundschaft und Beruft. Intereffe gemeinschaftlich auf ibn wirken. Da bas Materiale feiner Gefinnungen gut ift, fo werden Sie es mit bem Formale von feiner und meiner Seite nicht genau nehmen. Alfo inter bonos bene, gur Sache, liebfter, beffer Gevatter. Rach alten, verjährten Rechten ei. ner vertraulichen Freundschaft vermuthet er an. bere Urfachen, warum Sie g. E. hofmann gum Berleger borgieben und ihn figen laffen. Die Schuld kann an Ihrem guten Willen und Bergen nicht liegen; er vermuthet baber Umfande, die Gie nothigen, den Bucher frem. der leute gu befriedigen. Gollte diefe Bermuthung gegrundet fenn, fo befchwort er Gie, uber 1000 Rthle. und mehr zu disvoniren gegen landesubliche Binfe, und leichtere Berbindungen unangenehmen Berwicklungen vor= zuziehen. Da ich an ber Ehrlichkeit feiner Absichten nicht zweifle, fo werden Gie ein et. maniges Migverftandniß ihm nicht übel nehmen. fo wenig als mir felbft ben Untheil, Diefe Erflarung fur ibn gu übernehmen. Ich fenne Diefen Druck zu enger Schuhe aus ber Erfah. rung, besonders ben meinem Sange eines fruges consumere nati. Reiche Leute haben überhaupt weniger Geschmack und mehr Berleug. nung begjenigen was fie baben, als Durftige.

Ich habe biesen ganzen verstossenen Winter fast nichts für mich arbeiten können, sondern ihn für Fremde verschleudert, selbst zum Nachteil meines Sohns der jest Lust zur Medicin hat, was mir auch lieb ist. Bentevegni ist nun in seine Garnison zurückgekehrt und Hogendorp hat seinen Ubschied genommen, nach holland heimzugehen. Sein Charafter wird hier von Allen, die ihn genauer kennen, aufgegeben, ich verzweiste nunmehr bennahe auch daran, und es jammert mich um den Verfall einer so großen Anlage.

Des kuchet Hist. litt. de Voltaire sohnt der Mühe nicht. Aber noch faurer ist mir die Reise durch Naynal's zehn Theile geworden. Bas für ein unverschämter Sophist und Declamator! Wie habe ich mich dagegen in der kleinen Schweizerhütte eines Maurers erquickt, Lienshard und Gertrud! Dieses Bolksbuch verdient auch von Ihnen gekannt zu werden. Wie fein ist in diesem rührenden Drama das neuto prosel neuer Philosophie über die Legis. lation aufgedeckt! Nicolai's gesehrtes Meistersstück und Mendelsohns Vorrede habe ich auch angesehen, aber einige Subtilitäten der lehteren nicht verstanden.

Die Gottingische Recension der Eritif der reinen Vernunft habe ich mit Vergnügen gelefen. Wer mag der Verfasser seyn? Meiners

icheint es nicht; Reber ift mir gang unbefannt. Man bat bier auf beibe gerathen. Der dur tor foll aar nicht zufrieden damit fenn; ob er Grund bat, weiß ich nicht. Die fam fie arundlich und aufrichtig und anständig vor. So viel ift gewiß, daß ohne Berkelen fein Sume geworden ware, wie ohne diefen fein Rant. Es lauft doch alles gulegt auf He. berlieferung hinaus, wie alle Abftraction auf finnliche Eindrucke. Mein Ginn gebt noch immer etwas über ben letten Abichnitt bes fritischen Elementarbuches, die Theologie betreffend, auszuarbeiten. Dielleicht fommen mab. render Zeit feine Prolegomena einer noch an fcbreibenden Metaphpfit beraus, als ein Rern und Stern bes großen Organi, worgn er jekt arbeiten foll.

Ihre Fortsetzung im Merkur, und Ihe neues Werk über die Poesse der Ebraer, und was Sie sonst haben, mir armen alten Prediger ober Markischrener in der Wüsse vergnügte Augenblicke und Stunden zu machen, darnach strecke ich meine hand aus wie ein Bettler am heck. Was ich Ihnen nicht zu sagen noch zu schreiben weiß, sind pia desideria — tacitus clamor einer schmachtenden Sehnsucht. —

Meine verehrungewürdige Freundin, Gevatterin und Gonnerin,

Mun ber lieben fleinen Theodora Geburts. tag febre mit Gesundheit, Wonne und Freude ben Ihnen ein! Wenn bie Seelenwanderung gleich burch Gespräche beffer widerlegt als bewiesen worden, so haben doch Reichardt's und feiner treuen, auten Gefellin Gefprache bon allem, was Ihnen eigen, naber und lieb ift, und Sie einem jeben dazu macht, mehr als eine Seelenwanderung ben lebendem - wiewohl etwas gelähmtem - Leibe in mir hervorge. bracht. Aber alle diefe Seelenwanderungen thun fein Genuge. Dich mit Diefen meinen Augen on Ihnen, meine verehrungswurdige Freundin und Gevatterin, an dem Bischof Ihres Ber. gens und Ihres Saufes, an allen Ihren lie. ben Rindern, besonders dem erkornen Maler, Correspondenten und Birtuofen, meinem Dathen August, fatt zu feben, ift meine Soffnung und mein Wunsch.

Bußte ich, daß in irgend einer Sache mein letter Versuch so gut gerathen mochte, als der erste Ihrer neuen Runft, so wurde ich auch das herz haben zu einer Segendedication. Pathochen ift Gott kob gesund und jedermanns Liebling. Meine mittelfie Tochter, welche dem Vater am meisten schlachten soll, die schwächlichste und jest am Fieber bettlägerig. Die alteste

hat einen beschwerlichen Justen, und mein Sohn hat dieses Jahr einen ziemlichen Anfang gemacht, polnisch zu stammeln. Mutter und Rinder empfehlen sich Ihnen sammtlich auf das ehre erbietigste und zärtlichste.

293. Un Johann Georg Muller nach Schaffhausen.

Ronigsberg ben 22. April 1782.

Sie erhalten hier die leere Salfte Ihrer gutigen Buschrift vom 3ten Marz ausgefüllt wieder zuruck, wenigsiens mit dem Scheine eines richtigen Empfanges, statt einer formlichen Antwort auf den mir angenehmen Inhalt Ihrer guten Gesinnungen, die ich besser zu erkennen als zu erwiedern im Stande bin-

Jeder Schriftsteller ift hierin ein schöner Geift, daß ihm die Eroberung eines neuen Lesers schmeichelt, und ein wenig Buhleren scheint zum handwerk zu gehören oder viele mehr zum Berufe — neque enim mihi cornea sibra est.

Wir haben das Gute, das wir von einander wiffen, einer Quelle zu verdanken. Da wir nunmehr in einer gleich weiten Entfernung von dieser Quelle und von ihrem wohlthätigen Genuffe leben, so wollen wir selbige zu einem gemeinschaftlichen Heerde oder Brennpuncte unseres gegenfeitigen Undenfens machen.

Ich wunsche Ihnen also zuvörderst zu Ih. rer glücklichen heimkunft in Ihr liebes Bater. land Glück, bitte meine dren Züricher Freunde, die hrn. kavater, Pfenninger und habefelt ben Gelegenheit herzlich zu grüßen, auch unbekannter Weise den Berfasser eines sehr erbaulichen Drama für das kandvolk — Ich weiß weder recht seinen Namen noch Ausenthalt — Aber so viel weiß ich, daß ich mit einem fahrenden Ritter beide Indien durchsstreift, überdrüssig seiner Duscineen und Delegohen —

Auditis? an me ludit amabilis Insania? —

In Lienhards und Gertruds Sutte fah ich Erscheinungen einer achteren Philosophie und Politif, als in Raynal's 10 Theilen oft. und westindischer Mahrchen.

Rommt Ihnen die hut und Warte bes Ihnen zubereiteten Weinberges so beschwerlich vor? Bebenken Sie, wurdiger junger Mann und Freund, bep jeder Tages . Laft und hiße das Ende —

Wie gut wirb sich's boch nach der Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun! —

Alles schläft um mich, und ich bin ungern ber lette, auch meiner Gedanken und Sinne

nicht mehr machtig, wegen anßerer und innerer Schwäche. Empfehle Sie also gottlicher Obhut, mich Ihrem geneigten Andenken.

> 294. An J. F. Reichardt. Königsberg ben 23. Mai 1782.

- Berglich geliebteffer Berr Ravellmeifter Landsmann und Freund, Ich habe alle La. ge auf einen Unlaß gewartet, Ihnen zu fchrei. ben, aber gar nicht den traurigen und fcmert. haften vermuthet, welchen mir beute Ihr Berr Schwager mitgetheilt. Aus ber Erfahrung fenne ich zwar einen folden Berluft nicht, aber meine hopochondrifche Einbildengefraft anticipirt que mogliche Uebel des menschlichen lebens und feiner splendidarum miseriarum. Der Stif. ter aller Freuden ift zugleich ein Gott alles Troftes - und beide entspringen gar boch bom himmel ber aus feinem Dater. und Mut. terbergen. Bare ber felige Wilhelm an naturlichen oder eingepropften Blattern geftorben, fo batten Gie mehr Urfache fich zu beunruhigen und mit Rleisch und Blut zu habern. Der Mensch weiß nichts, Gott allein die beste Urt und Beit.

Am ersten Pfingstepertage befuchte mich hr. Prof. Kant mit einer Nachricht, die mich auch nicht wenig gerührt, und an der Sie auch einigen Antheil nehmen werden, weil

Sie ben jungen B .... auf dem Ubilan. thropin gefannt, den fein Bater nach vollbrachtem feblechtem Laufe nach Liebau geschicft, um die Sandlung auszulernen. Da macht er Dumme Streiche, verschreibt fich Baaren auf feiner Familie Ramen. Gein Berr erfahrt Dieß, wird naturlicherweise ungehalten; der junge Mensch lauft weg, und fommt bieber: giebt feinem Bater von feinem Aufenthalte Radricht. Diefer wendet fich an Rant, und jum Theil an mich; bat die Absicht, ben Ungehorsam seines Sohnes wenigfiens burch einen fleinen Schreck abzufrafen. Eben wie man Willens ift, ben Entwurf bes Baters auszuführen, firbt ber junge Menfch an einer hisigen Rrantheit plotlich. Ware ber Brief einen Posttag eber angefommen, so batte je, bermann diefen unvermutheten Todesfall ber angelegten Alteration zugeschrieben, und ber Bater fich vielleicht aus feinem barmlofen Gin. fall die großten Strupel gemacht. Dun ift alles zu rechter Zeit geschehen fur ben Todten und die Lebendigen.

Die beste Erziehungs Unstalt ist wohl der liebe Tod für unser ganzes Geschlecht. — Eben da ich dieses schreibe, fällt mein Marianchen die ganze Treppe über hals und Kopf herunter — auch ein Schreck, doch Gott kob ohne allen Schaden.

Das beste Philanthropin ift jene Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene
hohe Schule achter Virtuosen, und unser aller Mutter. Beruhigen Sie Ihre liebe fromme Frau, daß Wilhelm die Reise dahin glucklich überstanden; wehret ihnen nicht,
benn folder Aleinen ist das himmelreich. Gott erhalte Ihre beste Halfte und
Louischen, erfreue auch wieder Ihr verödetes
haus mit neuer, frischer Segensfreude.

295. Un Berber. Ronigeberg ben gten Juli 1782.

Den gen Mai wurde ich mit Ihrem zartlichen Herzens. und Seelenschreiben erquickt.
Der Geist war willig, gleich den Tag darauf
zu antworten; Sie hatten aber meine Apologie schon erhalten, sagte das Fleisch, und alfo wollte ich das Meßgut, ich menne Ihres,
abwarten, aber umsonst. Underes habe ich
erhalten aber nicht Ihres, und ich habe recht
viel Mühe gehabt, ein Stück des Merkurs
hier aufzutreiben. Wie gerne hätte ich das
Postgeld für Ihre hebräische Poesse und merkurialischen Zweisel bezahlt! Die Fortsesung
von beiden wünsche und hoffe ich früher zu
erhalten.

Gott gebe, daß ben Ihnen ber Sommer beffer gerathen fenn moge, als hier zu gande.

Die Kalte lahmt mir bennahe Sande und Fuße, Gehirn, Zunge und herz — und vice versa kann ich felten einen Sang nach der Stadt thun, ohne, mit der adeligen Dame im Wakesield, fadennaß zu fenn.

Bum besten Zimmer und zu der neuen Ausssicht aus demselben in das gelobte land wunsche ich Gluck, und daß Pathe Hamann auch darin hangt, wie Augusichen sagt; denn leider ist Hangen eine Familien Rrankheit, wenn es auch am Holze des verklärten P. P. erfüllt werden sollte.

Auf ben Ricolaus Baffometus zu fommen. fo bin ich bier ber erfte lefer gewesen; benn ein biefiger Better bes gelehrten und berühm. ten Berfaffers erhielt es und trat mir ben Rana ab. Sier erhielt ein guter Freund von einem bortigen ben Wint, baß jedermann gu Berlin über die Belefenheit diefes Meifterftucks erstaune und so wenig begreifen tonne, wie jener Rardinal, wo Arioft den gangen Rram bergenommen hatte. Was mir bloß ahnen mußte, haben Sie brav bewiesen, und ift iemand im Stande, Leifings Stelle zu erfeken, fo find Gie es - ich menne, gegen jene bo. pokritischen Beuschrecken, die fich fur Riefen von ben Kindern Enaf's halten und possunt quia videntur. Bon eben berfelben Rauft er. wartet man eine gelehrte Reifebeschreibung, bie alles übertreffen foll. Ipso lecit, ipse dixit. Die Materie felbst ist über meinen Horizont. Zufällig traf ich den de l'ay an, den ich durchlief und wenigstens genug fand, meinen dunkeln Verdacht zu bestätigen. Ton und Styl gaben mir die stärkste Mitterung. Aber was rede ich zum Preise meiner Nase gegen Ihr Abler, und Falken - Auge? Apost erhalte Sie doch ben dem ruhigen, prüfenden Muth und ben dem schönen Prospect Ihres neuen Saales oder peripatetischen Museums!

Auch ich habe einen neuen Garten, liebster, bester Gevatter. Vier und zwanzig hochstammige Obstbaume kamen endlich am Pfingstheiligen Abend mit einem Lübeckischen Schiffer an, und sind, ungeachtet ihrer spaten Ankunft, alle -ausgeschlagen. Sie machen einen schönen Mittelgang meines bisher wust und ode gelegenen Gartens. Auch hat ein Officier sein Sezelt in meinem Sehost aufgeschlagen, unter dem sich meine Kinder freuen und in dem wir unfern Mittag halten. Wünschte aber von beiden bald befrent und erlöst zu senn, welches diese Woche, so Gott will, geschehen wird.

Von Vetter Becker, des Kapellmeifters Reisfegefahrten, ift hier fein Laut zu horen. Auch Hr. v. Hogendorp in Saag, dem er von Reichardt und mir empfohlen worden, und von

dem ich nur gestern einen Brief an seinen Bruder gelesen, denkt nicht mit einer Solbe an ihn. habe ich Ihnen nicht von diesem Candidaten der americanischen Colonien geaschrieben, und können Sie sich nicht auf dem Besuch desselben besinnen, und das Geheimnist seines Namens und Schickfals aufklaren?

Der Freund in Haag macht mir abermals Hoffnung zu Demsterhuis Schriften. So new gierig ich auch darnach bin, scheinen sie mir doch Ihres Fleißes nicht würdig zu seyn Ift nicht eine zweite, vermehrte Austage von Schlosser's Gesprächen erschienen? Gesett, daß er Ihnen auch antwortete, so lassen Sie die Materie ruhen.

Je alter ich werde, besto weiser komme mir der Spruch vor: Quas supra nos, nihil ad nos. Bom Kirchenboten ist auch das Manuscript bes Planes mir in die Hande gerathen und das erste Stück geopfert worden. Ich kann auch nicht kand sehen; hoffe aber, die kente werden es zeitig genug mude werden. Hier ging das Berücht, das unser Raufmann an Berbindung der Herrnhuteren und Freymaureren arbeite. Claudius Vorrede zu seiner Uebersetzung habe ich im Laden durchsgelausen. Er hat es sich recht sauer werden lassen, den geheimen Sinn wenigstens wahrsscheinlich zu machen. Ob er die Runst gehabt,

den Unfinn rathselhaft zu machen, wunschte ich aus seiner Uebersetzung zu sehen, wenn er an mich benten wird.

Ein judischer Student, Namens Elkana, einer der besten Zuhörer des Kant, ist neulich von Sinnen gekommen. Man beschuldigt seinen Lehrer, den unordentlichen Fleiß oder vielmehr die Litelkeit dieses unglücklichen jungen Menschen zu viel genährt zu haben. Studiren und mathematisch = metaphysische Grübeley möchte wohl nicht allein Schuld seyn. Ich habe vor langer Zeit einige lateinische Stunden mit ihm gehabt, wir sind aber bald geschiedente Leute gewesen.

Hafeli hat mir ein paar Zeilen geschries ben und ein Dedications, Exemplar des P. P. im Namen des Verfassers zugesertigt. Ti sag; And marri Teona, eire neopaose, eire adabeia — Phil. 1. 18. Wie sollte es mir denn, liebster Herder, ganz gleichgutig senn, daß man an der Celebrität meiner Eitelkeit arbeitet, unterbessen ich selbst dem Gefühl der Vernichtung beinabe unterliege.

Den Toten Juni.

Auch unserem birigirenden Burgermeister habe ich eine herzliche Freude durch Mitthetelung Ihrer merkurialischen Briefe gemacht. Ich schickte sie ihm gestern durch meinen Sohn zu, und weil ich heute sie abzuholen kam,

wurde ich zur Erkenntlichkeit fur die genoffene Seelenspeise auf Sauerbraten und Caviar eingeladen. Es ift ihm ebenso gegangen wie mir. Wir haben beide ein dunfles Gefühl von dem Arrfal der nicolaitischen Miggeburt gehabt, aber an Ihrer Gelehrfamkeit und Beredtfam. feit hat es uns gefehlt, und biefen Borgug gonnen wir Ihnen lieber als irgend einem anbern. Ich kann Ihnen nicht fagen, wie wir mit einander in Unfehung Ihrer Zweifel und Einfalle, batt' ich bald gefagt - funtpathifirten, und wie die Rinder und Madden über die Riederlage des Groffprechers und Philifters uns freuten. Er nimmt als Bruder und Aeltester noch innigeren Antheil an der Sache, die fur mich ein Rathfel, wenn eben nicht Geheimniß, bleibt. Beruhigen Gie boch mein brunftiges Berlangen nach einem gangen Exemplar mit erfter Doft. hemsterhuis und Schloffer find nichts; aber bas ift Wildpret und ein Effen wie ichs gern babe, und wofur Gie meine Geele fegnet.

296. Un J. F. Reichardt.

Ronigsberg ben 17ten Juni 1782.

Berglich geliebtefter Landsmann und Freund, Den 12. d.M. lief ich mit niedergeschlagenem Gemuth von Grn. v. Auerswald, der als Ad.

iutant in Regimentsfachen und auf einen Zaa bier überrascht und mir einige Rachrichten mite getheilt batte, die mich nabe angingen, ließ unsern Dorow bei ibm, und lief, ohne recht su wiffen warum, in ben Buchladen. Wollte eben fo unruhig wieder forteilen, als man mir eine Renigfeit anbot über Rordamerica und Des mofratie. Das erfie ift gang gleichgultig fur mich, und bas zweite hatte auch nicht viel Reit. Man fagte mir aber, bages eine Schrift von Better Becker ware. Ich fiedte fie defiwegen mit einer ziemlich faltfinnigen Reugier. be in die Sasche, weil mich immer eine Urt von Kurcht anwandelt, wenn gute Freunde von mir beirathen und Schriftfteller werden. Raunt war ich mit meiner ladung in mein Saus getreten, als mir meine Dadchen mit der froben Beitung eines erhaltenen Briefes entgegen gelaufen kamen. Eine fo baldige Untwort von Thren hatte ich mir auch nicht vorgestellt nicht bes Bettere Stillschweigen fondern bes Bruders in Saga Stillschweigen, totales Still. fcweigen war mir unerflarlich und hochft ars gerlich, um befto mehr, ba er in dem letten Briefe hieher fich Ihrer umftanblich erinnert hatte, - und ber Zusammenhang boch fo un. vermeidlich war als Rorper und fein Schatten.

In defto angenehmern Taumel versette mich der Inhalt Ihres lieben Briefes, daß ich nunmehr mehr mit weniger Schwindel und Angst an Ihr haus denken kann, daß Ihre gute fromme Frau mehr Stärke hat, als Sie für sie zu hoffen gewagt. Es geht den empfindseligen Seelen, wie den tiefgrübelnden Köpfen. Je tiefer sie trinken, desto eher werden sie nüchtern. Die Süßigkeiten des Lebens verlieren am ersten iheren Geschmack, der sich leicht gewöhnt und länger erhält an bittern und sauren Getränken. Im Kreuß, wie es unsere Religion schön sinnlich und bildlich nennt, liegt ein großer Genuß unserer Existenz und zugleich das wahre Treibewerk unserer verborgensten Kräfte.

Mein Sohn ift den 17. Mai mit D. Sa. gen ju Suf aufs Botanifiren ausgewesen. Beute in der Rutiche ausgefahren zu gleicher Ub. ficht. Bas will die Leere, die ich fuble, gegen Die Ihrige fagen, die ich mir frenlich vorftele len fann!? Aber welcher gulle von Gorgen, Rummer , Berantwortung zc. zc. find Sie auch überhoben! Je großer die Liebe eines Baters, befto tobtlicher find feine Gorgen, und befto höllischer fein Ochmerz. Re edler die Gaben unferer Rinder, befto mehr Gefahr ihrer Aus. artung und Diffbrauchs und Berführung in eie ner Belt, die im Argen liegt, und fein Reind ift so gefährlich als unsere in mehr als einem Berftande blinde Bartlichfeit und eitele Gelbft. liebe, fie als unfere eigenen Geschopfe zu behandeln, und die thorichte Befiffenheit, ich weiß nicht was fur ein Ideal unfers Bildes und Namens ihnen einzuprägen.

Wenn Gie wußten, liebffer gandemann und Freund, wie ich ben geftrigen Sonntag und Abschied bes unglücklichen Sollanders ge. fenert, der fich bier noch eine Bolle erspielt, und felbige vermuthlich fur feine wurdige Mutter und Geschwiffer bort mitbringen wird. Im Evangelio beißt es: Wo ber Bater wirft ba wirkt auch der Sohn. In der Ratur und Gefellschaft aber: Bo ber Schopfer gewirft hat, da thut ber Verderber auch Zeichen und Wunder, und kann es auch nur in einem folchen Spielraum und auf einem fo ergiebigen Boben thun. Die Industrie eines Schurfen verhalt fich zu eines ehrlichen Mannes feiner wie ein Maximum gum Minimum. Gott ar= beitete feche Tage; die Philosophen von haben weder Tag noch Racht Rube, um die febr aute, wenn eben nicht befie Belt gum Chaos zu beformiren.

Der hohle Widerschall der ersten Schausel fam wirklich von einem hohlen irdenen Gefäß her, und der Schaß, den Sie geliebt, ist geborgen, und hat Ihrer hut und Wachsamkeit nicht mehr nothig, ist vor Motten und Dieben und Mordbrennern sicher, auch vor der Gesellschaft von Pharaospielern.

So, eben so, sah ich und beobachtete meine Mutter sterben, und sie ist die einzige Leiche, die ich werden gesehen, und mit eben
der dunkeln Wonne und Ahndung, womit Sie
an der Verklärung und Verengelung des lieben Gesichts, wie Sie es nennen, gehangen.
Alle Verzuckungen und Verunstaltungen des
langwierigen schmerzhaften Lagers wurden in eine lächelnde, verhältnismäßig harmonische Bildung aufgelöst.

Hat mirs geträumt, ober habe ich es gelesen oder gehört, daß Sie Ihren kleinen Rost.
gånger sogleich fortgeschickt? denn mein schwind.
licher Ropf ist seiner eigenen Sinne nicht mach.
tig. Aber der unterstrichene Name in des Betters Briefe hat mich auf diesen Umstand ausmerksam gemacht — und der Entschluß scheint mir ein wenig zu rasch und ungeduldig zu senn. Je mehr man seinen Schmerz nährt, desto eher wird er reif, und die Natur, wie man sagt, läßt sich nicht mit der Missgabel ausrotten.

Ungeachtet ich weber in dem Stedenpfers be der Demofratie noch in einer wichtigeren Hauptsache mit unserm Vetter consonire, sons dern vielmehr dissonire, so hat doch seine schriftliche Relation mir so viel Freude gemacht, und enthält so viel feine, naive, treffliche Zusge, daß ich Copie genommen, die aber unter

meinem Schloß und Niegel bleiben wird Sippel ift der einzige, dem ich damit eine angenehme Stunde mit Mittheilung einmal auf feiner Villa zu machen wunschte, auch mit Unterdrückung des wahren Namens, wenn Sie diese Versicherung in Ansehung Ihrer nothig finden — und nach seiner Abfahrt in die neue Welt.

Rach ber Gicht habe ich mich lange mit bem Buftweh gequalt, das fich aber Gottlob! auch verloren. Schreiben Sie mir boch etwas von bes hogendorp Durchreife, und ob er fei. nen Abschied als Capitan erhalten. Vix eredo. Ich danke Gott daß ich meinen Curfum mit ihm absolvirt, und mit meinen gemachten Erperimenten meine Erfahrung bereichert und bort einige Dienste thun fann. Beruf babe ich bagu gehabt, leiber! fein eigenes, feiner Mutter und feines Bruders Bertrauen, und mehr wie eine Angel hat er hier auch berschlucken muffen, die er gu feiner Beit auch vielleicht fühlen wird. Raum diefer Ruthe los, liegt vielleicht schon eine andere fur mich fertig, wovon funftig, wenns der Mube lobnt, mehr. -

Wiffen Sie auch, liebster Freund, warum Siob Schaafe, Rameele, Rinder und Efel in duplo wieder erhielt, aber nicht seine Rinder? Diese Frage habe ich vor vielen Jahren in einem alten Buche gelesen, als einen Be-

weis, daß die Todren ben Gott nicht verrechnet sind und ihre Unsterblichkeit allgemein vorausgesetzt wurde, noch ehe es den Phådonen einfiel, metaphysische Beweise von einer Thatsache zu erdichten, und ein reines oder vielmehr seeres atqui und ergo majestätischen Verheißungen und Machtsprüchen entgegen zu setzen, oder diese aus jenen herzuleiten.

Diese Seite follte jum Umschlag bienen, ich bin aber ju weit mit meinem Geschmier fortgerückt, daß ich ein Couvert machen muß. Meine Absicht und mein Bunsch ift, daß Sie Die gegenwartige Lucke Ihres Lebens, Die Ihnen fo empfindlich fallen muß, fo gut wie moglich auszufüllen suchten in einem: Deus nobis haec otia fecit - und fich bor ber gegenwar. tigen Buffenen, worein Sie auf einmal verfest find, nicht zu fehr grauen ließen, die fich eben fo leicht wieder in einen Lufigarten berwandeln fann; benn ber naturliche Lauf ber Dinge übertrifft alle Feenmabrchen und Bauberfunfte. Salten Gie fich nur am Vivit! fo werden Sie auch mit Ihrer auten, frommen Frau bald ein Vivat! fagen fonnen, und Gott für die unaussprechliche Gnade einer fruben, un. fculdigen Bollendung, eines fo fanften erbau. lichen Ueberganges in das land ber Berbei. fung, bon Grund ber Seele banfen und baraus neuen Muth und frifche Rrafte gu Ihrer eignen Laufbahn einathmen.

Ift dem fleinen Ueberläufer diese Welt nicht gut genug gewesen, mag er sich wissen in Abrabams Schoß. Desto mehr überlassen Sie sich den Bedürfnissen und Zerstreuungen des häusblichen Lebens, die Ihnen und Andern wohltätiger seyn werden, als alle Anstrengungen einer mannlichen Ueberwindung.

Ich umarme Sie unter tausend Segens, wünschen von mir und den Meinigen. Kussen und grüßen Sie Ihre gute fromme Frau, die brave Mutter Ihres seligen Wilhelmchens und seine einzige kleine liebe Schwester.

297. Un J. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 30. Juni 1782.

Herzlich geliebtester kandsmann und Freund, ich habe Ihnen die unangenehme Nachricht mitzutheilen, daß durch die verrathene Autorschaft der hier im Verlag herausgesommenen und bereits in unsern Zeitungen recensirten Schrift, das ganze Geheimniß ruchtbar geworden ist, und Prof. Kant mir zu meinem großen Befremden vor acht Tagen bei Green den Namen zu sagen wußte. Selbst Ihre Verschwiegen, die Sache geheim zu halten. Die kleine Schrift enthält so viele redende Züge,

besonders fur einen, ber bas Corpus delicti gelefen, wobon hier mehr als ein Eremplar fenn muß, und wornach Rant durch bas une gewöhnliche Rescript eben so luffern gemacht worden, wie ich es felbst damals icon gewe. fen bin. Wegen einer ziemlich farfen Stelle gegen Frankreich prophezeiht Rant bem Berfaf. fer eben ben Ditracismus in ber neuen Welt. Menigfiens habe ich unfern Better gewarnt vor ber Demomanie. Hebrigens bente ich, baß Gie eben feine Urfache haben, fich wegen dieses Unfalls zu beunruhigen, noch die ganze Sache felbft ju rugen, ba unfer Freund mit Gottes Bulfe geborgen ift, und man burch Gleichgultigfeit am ficherfien und ge. fdwindeften bergleichen Gefdwas auslofcht.

Wird der merkurialische Abt der Franzosen Heiland senn? Wehe dem Patienten, ben dem Der größere Quacksalber den kleineren (Helvestins) aussticht! Unseren Potentaten geht es, wie einem Cavalier in Liestand, der seines galon-nirten Rleides wegen den Scharfrichter umsarmte und Herr Bruder nannte; sie verkennen die Qualität der Philosophie und Politik in der galonnirten Schreibart des Abbate assassino. Ist es wahr, daß er hier durch nach Petersburg geben wird?

## 208. Un Berber.

Ronigeberg ben 7. Juli 1782.

Berglich geliebteffer Gevatter, gandemann und Freund, Die erften Tage Diefes Monats find mir die angenehmften diefes Jahres gewesen, daß ich Ihnen auch davon Rechenschaft geben muß. Ich lag ben sten d. D. im tiefen Nachmittagsschlaf, als mir jemand mitten in ber Stube erschien, mit einem runden But auf dem Ropf, den ich vor Schlaf und Rurgnichtigkeit nicht zu erkennen im Stande mar, und an den ich mir erft in 14 Tagen zu benfen vorgenommen hatte. Wer follte es anders fenn als unfer alter hartknoch? Die Taschen voll mit Waaren aus ber Schweiz, einem Briefe von unferem Joh. Georg Muller, und zwen Proben fetten und grunen Rafe, ber mir wirklich gleich ben Trauben Estol fcmeckt, wie er fie felbft nennt. Lavater bat zwar nicht geschrieben, aber beuriges und ferniges bengelegt. Den folgenden Tag, Maria Beim. fuchung, fam hartfnoch wieder mit vollen Tafchen und brachte mir aus bem hartungi. fchen Laden Ihr fehnsuchtsvoll vermißtes und erwunschtes Packden, das ich noch benfelben Abend halb verschlungen, und die andere Balf. te jum Frubftuck genoffen, und alle meine Erwartung nicht nur befriedigt, fondern auch übertroffen, ungeachtet Ihrer Beforgniffe, wo.

ran Sie mich Theil nehmen lassen. Gott schenke Ihnen doch Gesundheit, Nuhe und Glück zur Fortsetzung Ihres Meisterstücks! Auch die Fortsetzung Ihrer allerliebsten Briefe habe ich von Harthoch zu lesen bekommen. Er hat mir gute und angenehme Nachrichten von Ihrem allerseitigen Wohl mitgebracht, und daß all unser kummerhafter Untheil ein bloßes Misverständniß gewesen. Misverständniß gewesen. Misverständnissen, zur Harmonie des menschlichen Lebens und der göttlichen Haushaltung. Ergo valeant cum ceteris erroribus.

Unsere Loge, ich menne die am hollandisschen Baum, meine alte Nachbarin, halt heute ihren Jahrestag; die andere auf dem Tragheim, von der laren Observanz, sepert immer den Johannistag. Ich möchte bennahe darauf wetten und eine hohe Wette thun, daß heute auch Ihre Gesundheit vaselbst getrunken werden wird, wenigstens Ihres Namens mit Nuhm gedacht, aber nicht so hephästions und Nabals, die sich dort beide sinsend gemacht.

Das Geheimnis unseres reisenden Betters ift nunmehr verrathen, trot aller mögliden Discretion von seiner und unseres Freundes Seite. Sie wissen, daß ich dem braven
Neichardt mein zeitliches Gluck zu verdanken
habe, und alle seine etwanigen Menschlich.

feiten aufs genaueste genommen, bleibt er immer ein verdienter Mann in bauslichen und thatigen Berbaltniffen. Beil alfo vielleicht feine Sicherheit baben im Spiel ift, fo thei= le ich es Ihnen auch noch als ein verrathenes Geheimniß mit, daß der rathfelhafte Better Beder, der durch feine lette Autorschaft und ben biefigen Berlag feiner Schrift über Rord. amerifa und Demofratie verrathen wurde, fein anderer als der beruchtigte, aber meniaftens fur mich rechtschaffene, Och mobl ift. Ich habe den Menschen geliebt und hatte ibn gerne unserem Freunde abgenommen und einen Sommer hier behalten, wenn ich Einhundert Gulben wenigstens ju feinem nothdurftigen Unterhalte hatte ablegen fonnen, wie ich 100 Mthlr. einmal liegen hatte, als ich Claus bius vor einigen Sahren einlud, Die ich aber an meiner Rleidung anwandte, von ber ich noch bestehe. Seine Zuneigung schien eben fo fart zu fenn, das Geheimnis ichwebte ibm mehr als einmal auf ben Lippen, und ich weiß felbst nicht was mich abhielt, es ihm abzunehmen. Ich freue mich, ihn wenig. fens acht Tage in meinem Saufe beherbergt ju haben mabrend meines Dodaara. Er bat mir einen zwen Bogen langen Brief in eng= lischer oder vielmehr anglosächsischer Sprache geschrieben, bat weniaftens Ubams feinem

Ideal und fich felbst ahnlich gefunden, ohne das lettere zu merken; und schwimmt vielleicht gegenwärtig schon nach Amerika, woher ich mehr erwarte. Sein corpus delicti, das hier mit hundert Ducaten, ich weiß nicht warum, verboten ist, habe ich nun erst gelesen. Bon feinen wunderlichen, abenteuerlichen Schicksalen weiß ich keine Umstände, als daß er aus einem Gefängniß zu halle entslohen senn soll.

Heute vor dren Wochen bin ich ben bofen Menschen, den altesten hrn. von hogendorp, losgeworden. Alle Arbeit ist an ihm
verloren gewesen. Ein wurdiger Pendant zum
Abt Penzel, der sich auch noch meiner erinnert durch eine trigam observationum numismaticarum, ein paar Bogen voll Drucksehler
und Sprachschnißer, die schon vor ein paar
Jahren zu Eracan ausgesommen.

Fast habe ich mich zu einer neuen Austage meiner ersten und letten Werke entschlossen. Weiß keinen andern Titel dafür, als flies gende Blätter. Erste Sammlung enthält I. Sokratische Denkwürdigkeiten, II. Wolken, III. Nachspiel u. s. w. Eher an Beschneisdung als Ausdehnung zu denken. Haben Sie Erinnerungen mitzutheilen, so bitte ich darum in einer müßigen Viertelstunde, wo Sie Ihren eigenen Arbeiten nichts entziehen, die mir herzanliegender sind als meine Keliquien.

Stillen Sie doch meinen hunger und Durst nach der Fortsehung und dem Ende Ihrer antinicolaitischen Untersuchungen. Ich kann die Austosung des Nathsels nicht erwarten. Versaumen Sie doch keinen Posttag. Romme ich dieses Jahr auf eine einzige Nacht aufs Land, so soll mich Ihr Geist der ältesten Poesse begleiten. Es ist Schade, dieses Buch nicht mit ganzer Seele zu lesen, als ein Musier prosaischer und poetischer Veredsamskeit. Sott gebe Ihnen doch Stärke und Freudigkeit zum Exegi monumentum are perennius, und genießen Sie so viel Wossus im Schreiben, als unser einer im Lesen.

Meine Obsibaume im Garten grunen und gedeihen nach herzenslust. Wenn mir der himmel diese Erstlinge erhalt, so hore ich auf wie Adam anfing und werde auf meine alten Tage ein Gartner. Es muß alles spat ben mir kommen — und zeitig genug zum Feperabend.

All mein Lefen ist nichts als mich stumpfer zu machen und meine lange Weile zu versprößern. hanschen hat den Anfang gemacht, ben Archidiaconus Matthes in die Kinderlehre zu gehen. Wir haben dieses Jahr zum sechstenmale das N. T. angefangen und sind gegenwärtig im Briefe an die Hebräer. Im Lateinischen lesen wir das dritte Buch der

Meneibe, im Bebraifden bas 4te Buch Mofe. Geffern endigte Sill mit ihm die Biefterifche Ausgabe ber platonischen Gesprache, und ich wurde fenerlich batu eingeladen. Giner übertraf den andern an Kener und Gefühl. 3m letten Buche der Miate bin ich auch schon mit ibm, und Sill zu Gefallen werden wir nachstens einen Bersuch mit Vindar machen. So diene ich wenigstens wie ein stumpfer Stein, Underen die Schneide ju geben, die mir felbft fehlt. Die Madchen wachfen leider auf ohne Sitten, ohne Renntniffe. Gin we. nig Borwis und Reigung gum Lefen icheine die altefte auch zu haben. Unterdeffen ift Gott Lob alles gefund und frifch. Auch find Rlobe beffer als Puppen, wenn mir ber Simmel einmal Schwiegerfohne nach meinem Gefchmack beidert.

Erfreuen Sie mich doch bald mit der Forts fehung Ihrer merkurialischen Blätter, damit ich meiner menigstens in Ihnen ein wenig gesnießen kann. Lausend Gruße an Ihr ganges Haus und die alma mater desselben.

299. Un J. F. Sartenoch. Ronigsberg ben 17. Juli 1782.

herzlich geliebtester Freund, Bollte Ihnen noch den 6ten d. M. im Borbengehen gute Reise munschen; Sie waren aber schon ben Abend vorher abgereist. Gott gebe daß Sie gesund und vergnügt heimgekommen, und die Ruhe Ihnen eben so wohl als die Reise gebeihen möge. Lassen Sie sich das Wort der häuslichen Ruhe nicht ohne Nachdruck gesagt seyn; sondern übertreiben Sie sich nicht in Ihren Arbeiten. Gehen Sie sein Piano zu Werk, und lassen Sie sich auch noch ein wenig auf morgen übrig.

Vorige Woche habe ich mit hartung ben Regierungerath Graun gespeist. Er hat mir seinen Laben angeboten. Ob wir uns naher kommen werden, weiß noch nicht. Zugleich ersuhr ich, daß man in dem andern Ulrichs Geschmier über die Consirmation für meine Arbeit ausgegeben, und durch diesen groben Betrug den Absah der elendesten Maculatur zu befördern gesucht, mit der Anecdote, daß ich meinem armen Beichtvater zum Trut diese Schrift aufgeseht, ehe ich meinen Sohn in die Kinderlehre ben ihm gegeben. Es wird auch schon an einer Widerlegung — und zwar in dieser Voraussehung, daß ich der Versasser wäre, gearbeitet.

Einige Tage habe mir mein Leben mit eisnem Quassia Trunk Morgens und Abends versbittert und bemerkt, daß er ein Fliegengift ift. Ob er mir wohlthatiger seyn wird, kann noch nicht sagen.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemah. lin und fammtlichem haufe — und grußen Sie auch ben Gelegenheit die Schweiz von mir, bis ich felbst schreiben kann, welches nicht von meinem Willen abhängt.

Ich umarme Sie unter den gartlichsten Grugen meines kleinen Gefindes und ihrer alten Glucke —

300. Un J. F. Reichardt.

Ronigsberg ben 28. Juli 1782.

Herzlich geliebtester kandsmann und Freund, es freut mich, daß Sie Ihren Pstegsohn nicht verstößen, sondern wieder aufgenommen haben als einen kleinen Freund des Seligen, der Hulfe nothig hat, die dieser nicht mehr braucht. Die Todten leben ihrem Herrn, und Er ist ihr Gott; in Ansehung der Lebendigen gebührt es uns, Mitverwalter seiner Boresehung zu sehn, und haben dafür die Erstlinge ihres Genusses.

Es freut mich, daß Sie und Ihre liebe, wurdige Frau meine kummerlichen Briefe zu lefen im Stande find, und sich vor der Stimme in der Busten nicht grauen lassen. Ich besorge immer, daß mein herz verraucht oder unschmackhaft wird, weil es durch den Kolben eines leider! verbrannten Gehirns sich mittheis

len muß; doch die Liebe deckt der Gunden Menge.

Bruder Dorow und ich find einig in Ge. finnungen fur unfern Better, aber auch in aleicher Verlegenheit, das geringste auszurich. ten , - besonders unter ben borgeschriebenen Bedingungen des Stillschweigens, das ben gegenwartiger Lage ber Sachen Schlechterdings unmöglich ift. Unfere Bermuthung , burch bie beiben Logen, durch die Judenschaft bier et. mas auszurichten, ift benm erften Berfuch gleich niedergeschlagen und vereitelt worden. Meine Berbindungen find hier fo flein und fo miflich , daß ich auch in ben wenigen Sau-Bern, wo ich Butritt habe, auf glubenben Roblen gebe. Ich, ber ich faum einen einzie gen Thaler gur Erziehung meiner eigenen Rinder übrig habe - eine Borftellung die wie ein Gefdwur in meiner Geele liegt und mir ben ihrem Bachsthum immer beschwerlicher wird und alle Lebensluft aussaugt - wurde ohne den geringften Gerupel und mit Freuden ein ungerechter Saushalter gegen die Meinigen fenn wie ber im heutigen Evangelio gegen feinen Berrn. Ben der jest herrschenden Un. gerechtigfeit wird aber alle Menschenliebe un. ter Reichsgenoffen, geschweige gegen Cosmo. politen und Coloniften einer neuen Welt gu Eis - ober concentrirt fich jum Brennpunct Des

bes monarchischen Selbst. Sie verstehen, liebster Freund, so gut wie ich fühle, was ich schreibe, und der gemeinschaftliche Freund wird mich überheben, auf dieser unharmonisschen Saite länger herum zu irren. Dekonomie des Lebens, der Zeit, der Mittel und Kräfte — selbst ihres Mißbrauchs — ist für mich eine steilere Höhe, als jene poetische — reines Herzens zu senn: Tie pullar iste deite Bie gehts mit Ihrem Griechischen? Ich habe von unserm Better mehr gelernt als er selbst weiß.

Auf die beiligen Tifchreden des Orbils un. ferer Potentaten und ihrer forglofen Philosophie freue ich mich im Beift. hogendorp fcbrieb mir auch von einer beil. Confereng mit ibm im und daß dafelbft die Rede vom Eritifer ber reinen Bernunft und dem Sauvage du Nord, bem Metafritifer ber bon Materien leeren Formalitat, die Rede gewesen ware. Dbs mahr ift, weiß ich nicht. Un Materia. lien zu den metaphpfischen Sandlungsetabliffe. ments in Dit. und Beft. Preufen fehlt es bier nicht. Was wir durch das wohlthatige Edict von Rantes gewonnen, fonnte füglich mit ber welfchen Declaration von 66 liquidirt werden. Alle unsere Philosophen mit ihrer englischen Beredsamfeit find nichts als Parafiten und Pantominen, alle unfere Runft. und Samann's Schriften. VI. Ih. 18

Scharfrichter nichts als Nicolaiten, alle unfere Reformatoren ber Juftig, ber barmbergiaen Musmacheren bes Glaubens im Sandel und Mandel, nichts als Balhorne im A b c und Einmal Eins - alle unfere Rraftmanner lai. fen fich tauschen bom außerlichen Unseben ber Werfon und ihrer Physiognomie, wie Gimfon pon ber Dege am Bach Goraf. Sagts nicht an ju Gath, berfundets nicht auf den Gaffen su Afchelon, daß fich nicht freuen bie Tochter ber Milifter, daß nicht frohlocken die Toch. ter ber Unbeschnittenen. Was ift ben fo bemanbten Umftanden anzufangen? Gollen wir auch bem lieben Baterlande, bem beutschen Boben, bem weißen Stier, ber gang Europa entführt, Balet fagen, und Demagogen wil. ber, unruhiger, ungezogener Rinder einer neuen Welt werden? - Dergleichen Gluchtlingen und exemplis odiosis unfere lette Schindmabre jum Vorfpann aufopfern? Stehen muß man wenigftens fonnen, um ein Erdbeweger ober Welterschütterer zu fenn - A propos!

Unfere Gildenfischer haben eine schone neue Salle für ihre Weiber und Baaren auf der Fischbrücke gebaut; in der Mitte ift unter einem blauen und grauen Gewölfe ein alter Mann mit einem Drenzack abgemalt, mit der Ueber, oder Umschrift:

Reptunus Gott ber Belle, Cegne boch unfere Rahrungs: Stelle. Wie unsere ausmerksame Polizen ein solsches öffentliches Denkmal des Heidenthums und quirinalischer Andacht hat können darsielsen lassen, begreift niemand Ob die theologische Facultät oder das Synedrium dazu sillsschweigen wird, mag die Zeit lehren. Dem sen, wie ihm wolle, so wird der Gott der Welle auch für unsern Jonas sorgen und schaffen — und seine Erfahrung mit Hoffnung, unsere und seine Bünsche mit Erfüllung krönen.

Dier foll niemand eher etwas zu fehen be. kommen, bis Sie es erlauben oder er dort angelangt feyn wird. Laffen fich Maßregeln oder handhaben, die Sache anzugreifen, noch ausmitteln, so werden selbige von uns genucht werden.

301. Un Berber.

Ronigsberg ben IIten Mug. 1782.

Berglich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Den 27ten kamen Ihre Zeilen nebst dem lehten Briefe über den Baphometus. So sehr ich auch die versprochene Fortsehung wunfche, so ist es mir doch lieb, daß Sie die Antwort abwarten. In der Götting'schen Zeitung macht die Necension der nicolaitischen Schrift einen sehr lächerlichen Contrast. Sie wurde eben so sehr gelobt als Ihre Meisterhand.

Rouffeau's Berfe habe ich wohl angeschaut, aber noch nicht auftreiben tonnen, ungeachtet ber Anffalten, Die ich bagu gemacht. Die Abhandlung über die Oprachen fiel mir gleich in Die Augen, und ich dachte eben daffelbe daben, was Die mir ichreiben, zwar befannte, aber boch fart und bubich gedachte Sachen barin gu finden. Indem eben mein Appetit gu feis nen Confessionen burch Gie gereigt worden war, erhielt ich, wie vom himmel gefallen, ben 29. Jul den erften Theil berfelben aus Potsdam von dem jegigen Sauptmann von So. gendorp, der mir den zweiten gleich nachque fenden verfpricht. Ich warte aber noch barauf, und vor Ungebuld habe ich ihn aus dem Buchladen anticipirt. Was fagt jest ber beutsche Merfur ju feiner Deduction über bas beruch. tigte Kaftum ? Rant ift fo politifch, fich gar nicht um diefes Buch bisher befummert gu haben; arbeitet vermuthlich an feiner eigenen Ohrenbeichte oder Gemachte ber reinen Bernunft.

Auch Mendelssohn's Unmerkungen zur Abbtischen Correspondenz habe ich weder in den Buchladen noch ben seinen hiefigen Glaubensverwandten auftreiben können, bis ich sie ganz unerwartet auf der Schloßbibliothek fand. Sein Urtheil über Hume's Broschüre hat so auf mich gewirkt, daß ich heute mein Schiblemini anfangen können, und den ersten Brief meiner epissolischen Nachlese eines Metakritikers ju Enbe gebracht. Gott gebe guten Fortgang zu diefer Arbeit, daß ich diesen Geburtsmonat besfer anwenden moge, als mit der humischen Uebersehung vor zwen Jahren.

Diesen Mittag schiefte mir mein alter Freund, Rriegsrath hennings, den dritten Theil der Bater. Schule von meinem Lieblingsdichter Retif de la Bretonne. Rennen Sie auch diesen fruchtbaren Sonderling? Er ift seit dem ersten Buche, das ich von ihm fennen lernte, Geschichte meines Baters, in welchem der Grund aller seiner übrigen Familienmahrchen liegt, immer mehr für mich gewesen als Jean Jacques.

Die barmherzige Sage nicht ganz mit trockenem Fuße zu übergehen, so war eben nicht von Lumpenhandlern ic. die Nede, sondern von einem einzigen Bucherer, der sich Ihre ersten Unbequemlichkeiten zu Ruße gemacht. Ein bloßes Mißverständniß, ohne die geringste bose Absicht, scheint der Grund des ganzen Gerüchts gewesen zu seyn. Gott Lob, daß alles Lugen ift.

Aber Ihre hypochondrische Unluft, die sich mehr auf politische als deonomische Umftande zu beziehen scheint, ift wenigstens der Gesundheit nicht gunftig. Wir haben hier alle, liebster Herder, eine hohere Furbitte nothig, daß unser Glaube nicht aufhore, wenn er wie der

Waizen gesichtet werden soll. "Erzurne dich nicht über die Bosen, sen nicht neidisch über die Uebelthäter." Affaph's heiligthum ist Ihnen näher als mir. Ambition ist eine ärgere Selbsimörderin und Giftmischerin als Werther's Lotte mit ihren schnöden Reizen.

Ich bin fein Prophet, sonst waren Sie schon lange in Berlin oder ich in Weimar gewesen. Doch durch fehlgeschlagene eitle Bunsche wird eben der unerkannte Zweck derfelben erfüllt, wie aus dem Nichts — Etwas und Alles. Die hoffnung, uns einander zu sehen, wachse und reife mit jedem Jahre bis zur bevorsiehenden Erndte!

302. Un J. F. Sartfnoch.

Konigeberg ben 16. Septbr. 1782.

Herzlich geliebtester Freund, Endlich bin ich vorigen Frentag mit einem Pack und Briefschen von Ihnen erfreut worden. Für die Erstlinge Ihres neuen Verlages tausend Dank. Gottlob, daß Sie gefund sind, weshalb ich immer besorgt gewesen.

Reichardt hat mir weder auf zwen Briefe geantwortet, noch das dritte Stuck feines Masgazins zugeschickt. Bermuthe, daß er mir bose geworden. Warum? weiß ich eben so wenig, als das warum? feiner vorigen Reigung. Bloben habe ich ihm genug gegeben, theils in Anse.

hung der Beimarischen Angelegenheit, theils in Ansehung des Betters, von dem ich nicht das Geringste weiß. Meine Unschuld und Aufmerksamkeit in beiden Dingen beruhigen mich. Unser Freund in Beimar ist empfindlicher, als er nothig hatte, und redet von Apotheker. Rechenungen und andern Kleinigkeiten, an die weider jener noch ich mit einer Sylbe gedacht.

Mit meinen Schriften durfen Sie sich gar nicht übereilen; im Gegentheile ift es mir recht lieb, wenn die Sache liegen bleibt, denn es macht mir eben so viel Mühe, meine alten verrauchten Grillen aufzusuchen und ihnen nachzuspuren.

Bu ben Confessions de Rousseau gehört auch Rousseau juge de Jean Jacques, bas wichtiger ift, und eher die Meisterhand eines guten Uebersehers erfordert, als jene.

303. Un J. F. Hartknoch. Ronigeberg ben 8. Oct. 1782.

Serglich geliebteffer Freund, Bon bem in Memel für mich liegenden Pack weiß ich noch nichts, beforge aber ein Misverständnis. Ich weiß, daß ich zu keinem Commissionar bestimmt bin. Wenn Sie aber meine Briefe nachsehen, so werden Sie sinden, daß ich den Shakspeare für Hrn. von Auerswald nicht schon bestellt, sondern mir ausdrücklich vorbehalten, mich erft

darum zu erkandigen. Auch setzen Sie den Preis hoher als Hartung, und ich habe Ihnen Anfangs schon gesagt, daß ich mit einem
accuraten und genauen Manne zu thun habe,
der, so jung er auch ist, ein strenger Buchhalter jeder Ausgabe ist.

Nicolai's zweiter Theil übertrifft ben Schlozerischen, und unser Freund ist auf eine Art gemishandelt, die mir wehe thut. Ich wollte gern seine merkurialischen Briese adoptiren und aut meine Rechnung nehmen, wenn die Sache sich thun ließe. Meine Besorgnis wegen des Stillschweigens aus Berlin und holland ist überstüssig gewesen, und hat auf lauter Misverständniffen und Zufällen beruht. Neichardt hat mir vorige Woche ein ganzes Packet aus Holland zugeschickt. Better Becker ist in großer Gesahr gewesen, unter Seelenverkäuser zu gerathen

Nousseau's Schrift schien mir auch gar nicht für Bodens llebersegungs. Laune zu senn. Eramer wird uns immer Genüge thun und zugleich, wie ein anderer Freinshemius, Supplemente liefern. Nousseau's Original Porträt von Latour, das er selbst in seinen Dialogen anführt, ist hier, aus Mylord Marechal's Nachlaß, und ich liebäugle manche Vierteistunde mit demsselben.

304. Un 3. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 14. Det. 1782.

Blis, Donner und hagel! wo ist mein Brief, der deutsche, den Better an mich geschrieben? Heraus mit ihm! wenn ich nicht noch sieben Flüche zu denen zugeben soll, mit denen sich meines sel. Baters sel. Bruder Johann George hinsehte, den zweiten Theil der asiatischen Banise anzusangen. Aus waser Macht können Sie mir den deutschen Brief, den Better an mich geschrieben, zurückhalten, und unterschlagen, und wer hat Ihnen die Macht gegeben — "und wie habt Ihr das thun dürsen? Wist "Ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich bin, "errathen konnte?"

Erschrecken Sie nicht, liebste beste Frau Rapellmeisterin, vor dem Donner, Hagel und Blis. Die Sache betrifft keinen Eperkuchen, sondern eine Urkunde, einen Beleg zur Geschichte des menschlichen Herzens, einen Text, über den unser Better vor seinem Abschiede aus dieser alten bosen Welt zwen ganzer Bosen in Folio Noten Anmerkungen und Berichtigungen geschrieben, die mir ohne ihren Text eben so viel nüße sind, als ein Schloß ohne Schlüssel, oder rückwärts, wie Junker Usmus in Wandsbeck sagt. Ehe ich zur hausuntersuchung schreite, Madam, bitte mir den Schlüssel

fel zu Ihrem Weinkeller und ben größten Willkomm von Gold, Silber oder verklärter Erde aus, damit zu weissagen, in welchem Winkel mein Eigenthum nach seiner Erlösung sich sehnt. Ich vermuche allerdings Teuseleyen in diesem Briefe, und daß Er nicht das Herz gehabt Sie zur Hehlerin desseheit weiß von nichts, und verdient eine so fanste Nuhe und eine so gute Nacht wie ich Ihnen wünsche.

Wie sind die Helden gefallen! — Die Töchter der Philister freuen sich, die Töchter der unbeschnittenen allgemeinen Bibliothek frohlocken. Ach mein Auserwählter, ach du Bruder meiner Muse, ach mein erwünschter rüstiger Argosbesieger! Was kein Gott, kein Freund das Herz gehabt, hat — Sch — und Vetter Nasbal gethan. Bien vous fasse comme aux chiens l'appetit d'herbe!

Aber ohne beinen Freund warst du keinen Gefahren der Scelenverkaufer, keiner Untreue
des glasernen Weltmeers, ehrlicher Vetter Becher! keinen odysseischen Wallfahrten in eine neue
Welt und unterirdische Demokratie ausgeseht
gewesen, sondern dein unsterblicher Name hatte
geglanzt als ein Stern erster Größe unter den
jungsien Martyrern für die Frenheit des menschlichen Geschlechts.

Mein herr musikalischer Magazinverwalter, warten Sie auf feinen Dank weder fur Ihr drittes noch viertes Stud, auf feine Copie ber englischen Noten zum beutschen Text —

Warten Sie auf keinen Gruß von Kreutsteld, und was er mir alles heute vorgehustet und leider! vorgekencht von dem was ich Ih. nen und was er selbst schreiben wollte. Rurz, schicken Sie mir den deutschen Brief nicht; so mag ich weder Ihr Freund, noch Landsmann, noch Gevatter, noch Kaliban ab epistolis, noch, wie meines seligen Vaters seliger Bruder, länger heißen

Johann Georg Samann.

305. An J. F. Reichardt.

Ronigsberg ben 27. October 1782.

Herzlich geliebtester Landsmann und Freund, Diesen Augenblick erhalte Ihre Antwort und wurde auch ohne Ihre Bedingung, mit der ersten Post zu antworten, selbige erfüllt haben. Wie haben Sie doch einen Augenblick an der Calibanen Laune, womit ich meine Aussorderung an Sie gethan, zweiseln können? Ik Ihnen das kleine Gesichtchen des Gottes Jocus, das aus einer griechischen Maste herausguckt, so fremd? mit Vergleichung der offenen Einlage, wenn Sie dazu Muse gehabt, hätten Sie manches errathen können, beson-

bers meine ausgelaffene Freude über bie un. vermuthete Unfunft Ihres Briefes, ba mich Ihr Stillichweigen außerordentlich beunruhigt hatte, und ich wegen eines Difberffandniffes uber zwen Puncte, worüber ich in meinem Bes wiffen mich unschuldig wußte, die Ihnen aber in einem gang andern Licht erschienen, glaubte Ihr Bertrauen eingebuft zu baben. Ich beruhigte mich bloß mit ber Refignation in mein Schickfal, sine ratione sufficienti bewundert und gescholten zu werben. Ben diefer erfunftelten Gleichmuthiafeit fam Ihr bider Brief an, und mein gang ungegrundeter Berbacht fiel auf einmal über ben Saufen. Ich gerieth alfo in eine gang entgegenfeste Babrung und Taumel, der in allen ben Briefen mir gleich. fam die Feber geführt, baß es mich Dube ge. foffet, meinem Muthwillen ben Bugel gu hal. ten. Dieg find feine Ginfalle, fondern die mab. re Beschichte meiner Empfindungen.

Jene beiden Noli me tangere waren aber Sartknoch's Auftrag nach Weimar, und Ihrer an Dorow wegen Unterstühnng bes Betters. Ungeachtet ich den ersten mit aller Behutsam. keit und Borsicht übernahm, um keine Rlatscherenen zu veranlassen, und die Unmöglichskeit des anderen mir weher that, als ich es mir wollte merken lassen.

Was Sie ben den gefallenen helden gedacht haben, weiß ich nicht; aber Nicolai's zweiter Theil liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen, und damals noch mehr. Ich beneis dete einem Feinde, dasjenige gethan zu haben, wozu sich fein Freund brauchen läßt, und ich wünschte unserem Landsmanne und meis nem doppelten Gevatter — et ab hoste consilium für die Zufunft. Weil ich wenige Unglücksliche gekannt, die nicht in irgend einem Sinone hätten sagen können: pol me occidistis, amici! so war der Uebergang von jenem Beteter auf unseren, von Feindschaft auf Freundsschaft, und ihre Coincidenzen, mir ziemlich nahe gelegt.

"Gerader, freyer Tadel" — Mit dem lieben geraden! Als wenn es in der Ratur und dem menschlichen Leben dergleichen gerade linien gabe, und ein nasus aduncus nicht besser wäre, als gar keine. Hätten Sie mir geradezu geschrieben: "Landsmann, an dem und dem Tage erhalte ich einen deutschen Brief an euch, den ich vor Aergerniß in tausend Stüsche zerrissen, weil er weder dem Patron noch dem Clienten Ehre machte, "— so hätte ich freylich über diese Gewalt von Censur ein wenig den Kopf geschüttelt und wie Ihre Toleranzprediger darüber moralisser. Aber Ihr altum silentium über ein solches peremtorisches Factung

machte mich besto lanter und schrepenber. Denn das, was Sie zu Ihrer Entschuldigung anssühren, liebster, bester Freund, war eben Ihre Sünde gegen den Seist der Freundschaft. Sie "sehten voraus, daß der Brief mir keine Freude machen wurde, dem einen keinen Vortheil schassen könnte und dem andern gewiß Schande machte." Ach, wenn Sie wüsten, was in dem Worte Homo sum! für eine Welt von Ergo's nach meinem Geschmacke liegt!

Da haben Sie meinen geraden, freyen Tasbel. Sie haben nicht recht gehandelt; was im Affect geschrieben war, im Affect gesesen, im Affect gesesen, im Affect geurtheilt, im Affect gerriffen; und das ware Ihre Pflicht gewesen, mir geradezu zu melden. Besser hatten Sie mir die Zerreibung überlassen, und nothigenfalls aufburden den sollen. Ich hatte es Ihnen vielleicht aus Liebe gethan. Aber qualis rex, talis grex. Mit der Execution fangt man an, und mit der Untersuchung währt es von Philipp des Schonen Zeit an bis auf Nicolai den Großen. Also, um gerade Linien zu ziehen, geben Sie mir eine fein gerade Fläche.

Erlanben Sie mir noch ein wenig auf eben ber Saite meiner Leper herumzuirren. Ohne magna venia giebt es weder eine große Freundschaft noch ingenium. Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim. hierin besteht bie gange ars poëlica ber bruderlichen liebe und ber gemeinen Liebe. Seine Freunde gu fennen, ift der Grund aller Pflichten gegen fie, wie die Gelbfter. fenntniß, schwer, mubfam, ectel - und jum Fortgange ber letteren unentbehrlich. Der. gleichen fritische Lagen, wo die Leidenschaften finrmen und ben Grund aufruhren, find mehr lehrreich als anftogig fur mich , mehr erbaulich als årgerlich - und ich finde gar nicht die In. confequent in beiderseitigen Charafteren, Die Thnen fo aufgefallen. Gie fennen unfer un. aleiches Urtheil über die beiden Bruder, lieb. ffer gandsmann, und ich gewinne wenigstens ben meiner Spoothefe ihrer homogeneitat, baß ich feinen bewundere noch verachte, und baburch beiden vielleicht nutlicher werden fann.

Rurz, Sie ersehen, daß es mir nicht einefallen können, im Ernst wegen dieser Rleinigsteit auf Sie bose zu senn; sondern, wie Sie den Wunsch des Vetters erfüllt, seinen deutschen Brief zu vertilgen, ebenso ich seinen ausedrücklichen Auftrag, mir meines schwachen Masgens wegen eine kleine Alteration zu erfünssteln, wie Sie aus der künftig erfolgenden Abschrift seines englischen Briefes selbst ersehen werden; denn er erinnert mich an meine diästeische Regel, sich vor der Mahlzeit ein wenig

ju årgern, und nach berfelben brav zu lachen, aber nicht ruchwärts.

Je mehr ich die alte Neliquie vom 15ten Jul. lese, desto mehr finde ich, Ihnen für die Mittheilung derselben zu danken. Die Sache serkennen ihr Unrecht; wozu sollte man nicht einem so gut als dem andern glauben? Beide haben sich dadurch erst besser kennen und schaben gelernt. Auch in der Freundschaft ist zwisschen Eredit und baar Geld ein großer Unterschied; zwischen Commission und eigener Rechenung. So weit ist alles schon und gut.

Ich darf Ihnen nicht erst sagen, was für Antheil ich an dem Schicksal dieser ganzen Wallfahrt nehme, und wie sehr ich Ihnen wenigstens die Freude guter Nachrichten für Ihre Verdienste um ihn wünsche. Das Periissem nisi periissem mag auch an ihm erfüllt werden. Ein solches Schaustück ist immer zu Schade für die öffentliche Münze. Im Nationalhaß würde er meinen Namensvetter, den Agagiter, übertreffen. Der himmel beschere ihm zum Cabinet der Demokratie Hans, hof und Bett einer jungen, liebenswürdigen Witteme. Versäumen Sie nicht, mir die Nachricht seiner Ubreise zu melden, daß ich ihn wesnigstens in Gedanken begleiten kann.

Um I. Simon u. Juba.

Bebe abermal meinen Spruch an, wo ich ibn geftern gelaffen. Ich hoffe, baß Sie über ben Jon meines Briefes feinen Zweifel mehr haben, und eben fo wenig mir ubel nehmen werden, wenn meine Real . und Perfona! . Ur. theile von den Ihrigen und Ihrer Freunde Richt. fcnur abweichen.

"Better weiß zwar nicht, wie weit er Recht ober Unrecht habe, will's aber schlechterdings nicht untersuchen." Ich noch weniger. "Der andere weiß es, gefteht es." Ben allem Un. recht entschuldige ich den letteren mehr als den erfteren. Woher? auch aus feinen eigenen Befenntniffen. Das ganger bren Wochen lang wahrende Martprerthum feiner bemofratischen Autorschaft unter einem jugendlichen ariftofra. tischen Runftrichter konnte fein autes Blut unter beiden bervorbringen. Der eine ,batte gern ihm einigemale über Reden hinter die Ohren geschlagen," - weil ihm feine eigenen weh thaten - ber andere mußte daber den politischen Weg der Unterhandlungen wählen. Alls Demofrat denkt unfer Better zu schlecht von der Beisheit ber Dummfopfe; in diesem Buncte bin ich, ohne Ruhm zu melden, demofratischer gefinnt als er felbft. - Die Bergleichung fo vieler Staatsformen giebt und eben bie confuseften Begriffe, fo viele Idole fubalter. ner Grundfage, daß die Materie darüber

verloren geht und wir den Bald vor lauter Baumen nicht mehr feben tonnen. Der fcmera liche, schreckliche Wunsch, schon aus Europa ju fenn - und ber scheltende Sohn - find Dief nicht faule Fruchte, Die ihm den Baum feiner politischen Renntniß des Guten und Bo. fen verdachtig machen follten? Satte es mir ar. men alten Manne nicht eben fo geben fonnen, als dem lieben ariftofratischen Sofling, wenn ich den geringften Wint von dem gehabt hatte, was er bort in ber zweiten Minute feiner Unfunft beichten mußte. Satte nicht meiner naso adunco ein abnliches Unbeil widerfahren tonnen, was jenes fpigen Ohren zugedacht war in petto? Muß man, wie der Archi- Runftrich. ter, mit blenernen Rugeln auf merkurialische Villen antworten? Rein, Ihre direkte Metho. be ift zu bespotisch, und nicht zum Menschens faben, die man im Truben fischen muß, auch nicht jum Bogelfiellen - und Freundschaft, wie alle unfere Tugenden, beruht im Grunde auf menschlicher Schwachheit. Richt die Gegenftande an fich, fondern unfere Ideen bon felbigen find bas transcendentale x unseres Bero gens, ober ruchwarts.

Berlieren Sie die Geduld nicht, liebster, bester Freund, ich habe noch ein sehr jungfrauliches Unliegen zum P. S. anzubringen. Bor acht Tagen erhalte ich von einem alten

auten Kreunde, Brn. Dic. Rarfien in Lubecf, einen Brief, worin er fich auch Ihres fel. Brn. Baters und Ihrer erinnert, mit bem befon. bern Zumuthen, ob Gie ihm nicht zu einem Titel bort, wie mir ju einem Dienft, verhels fen fonnten. Windbeutelen und fruchtlofe Gitel. feit war fonft feine Sache nicht, und ich vermuthe auch fein Beiberspiel in Diesem Gefu. de, fondern reellere Grunde und Abfichten. Einen preuffischen Commercien. Rath bat man in Lubeck icon; er wunschte fich baber einen an. bern Titel; am Grad ift ihm nichts gelegen. Run bitte ich mir einen geraben, freven Rath aus: ob? wie? und wie viel? Wenn gleich nicht erkauft, foll es doch ehrlich bezahlt fenn.

Gott gebe Ihnen alles was ich habe und was mir fehlt. Meinen Handkuß an Ihre liebe Frau.

## Bon Berber.

Weimar ben 4ten Rov. 1782.

.... Nicolai's grobes Buch werben Sie ges lefen haben. Ich habe es noch nicht, hore aber, daß er in Berlin jedermann wieder zurückgewonnen hat. Was rathen Sie mir? Zu antworten ober zu schweigen? Auf Ihr Drakel kommt mir außerst viel an.

Die Augenblicke bie ich bem Schwall und Wirbel meiner Richt Wefchafte habe entziehen konnen, wende ich auf eine neue Ausgabe ber Philosophie ber Geschickte, um die mich hartknoch sehr peinigt. Die Ebräische Poesse mag liegen; es sehlt mir auch zu ihrer Fortsesung Lust und Ausschwung. Eben habe ich einen trauzigen Bußzettel gemacht, und gehe wieder an die Durchssicht eines traurigen Candidaten Speciminis und leidige Amtsberichte. So geht's und so heißt's auch mit mir: von Jahr zu Jahr mehr und mehr in einem anderer Sinne: Sic vos non vobis.

Und was machen Sie, Liebster, Einziger, Bester ? Schweigen Sie boch nicht wenn ich schweige. Ihre Briefe stärken und erquicken mein herz. Ich habe hier keine Seele, die mein Innerstes berührt, als mein Weib; von allen andern bin ich beynahe los ober es bient nur zur Verwirrung. Das Weimar wird jest wie ein Taubenhaus, wo Fremde aus = und einstliegen, ber lieben Gesebrität wegen, und selten bringen sie ein Delblatt im Schnabel. Lassen Sie mich also nicht so einsam, lieber Alter; Ihre Briefe sind mir Fest und Freude. Mich ahndet's, an Ihre Autorschaft mag ich Ihnen nicht benten; seyen Sie also in Ihren Briefen an mich Autor.

306. Un J. F. Reichardt. Königsberg ben 11ten Nov. 1782.

Berglich geliebteffer landsmann und Freund, Ich wunsche daß Ihnen die heil. Martins Gans

beffer geschmedt als mir, benn ich habe feine gehabt. Die vorige Woche habe ich unruhig jugebracht und diefe nicht beffer angefangen. Die Gen. Abminifiration nimmt uns eine Gebühr, die weder die koniglichen Caffen noch ihre Berwaltung angeht, fondern ein Trinf. geld, wie in andern Bafen und Sandelsplaten, ift, und wornach bie alten Gehalte fparfam eingerichtet find. Unfere Leute baben acht Sa. ge lang an einer frangofischen Bettelfchrift, das argent de voye, wie es ber Berfaffer nennt, betreffend, ichmieden laffen, und fie fonnen damit nicht fertig werden. Ich erbarm. te mich also deutsch zu schreiben, wovon ich Ihnen Abschrift benlege. Reiner bon unferen Leuten bat das Berg ju unterschreiben, und bereden mag ich niemand bagu. Meine eige. ne hout will ich aber gerne ju Martte tra. gen. Bon 25 Rthl. ju leben, ift Schlechter. bings unmöglich. Satten die furchtsamen Safen unterschrieben und alle fur einen geftanden, fo mare es mir vielleicht gelungen, Raufleute und Rheder aufzubringen und ins Cabinet ju geben und Diefes Douceur als ihr Eigenthum gu reclamiren, und die General = Adminifira. tion fur die gange Summe, die fie fur ihre Repoten und Bagabunden verschluckt, gur Berantwortung gieben gu laffen. Aber nun laßt fich leicht voraussehen, daß alles verschlas fen und verhubelt werden wird. Machen Sie mit der Beplage was Sie wollen. Ich will verantworten was ich geschrieben habe. Es mag mir übrigens gehen wie dem Mundschenken oder wie dem Hofbacker. Leider ist es den heuschrecken aus dem Brunnen des Abgrundes gegeben, nicht den Menschen zu tödten, sondern zu qualen nach der neuesten Politik.

Verzeihen Sie, herzlich geliebtester Freund und Landsmann, daß ich Ihnen so oft schreibe, ohne den geringsten angenehmen Inhalt. Gegenwärtigen Brief habe ich bloß gewagt, um Sie an meiner Noth Antheil nehmen zu lassen, und mein Herz zu erleichtern. Wissen Sie fein ander Mittel als Zurechtweisungen, so schonen Sie nicht, sondern sagen Sie die Wahrheit so gerade als Sie können und wollen.

Alles schläft in meinem hause und ich bin wenigstens mude, wenn gleich nicht schläfrig. Um meiner aufrührischen Einbildungsfraft Frieden zu verschaffen, schrieb ich die Beplage; aber umsonst. Einer ahnlichen Täuschung zu Gefallen schiefe ich sie Ihnen. Senden sie mir selbige mit Ihrer Resolution — oder cassirt zuruck.

307. In J. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 17. Dob. 1782.

Berglich geliebtefter gandsmann und Freund, Die Gibraltar ben ichwimmenden und fliegen. den Batterien ausgesett ift, und von welfchen und fpanischen Beeren, werden Gie bon meinen Briefen befturmt. Einlage ift an D. Biefter; ob und wie, offen oder verfiegelt, fie abgegeben werden foll, überlaffe ich Ihnen. Was Sie mit meinem ProMemoria machen fonnen und wollen, weiß ich nicht. Raum find Sie bon einem Better, dem rafenden Demagogen, erlost, fo fallt ihnen ein ande. rer gur gaft, ein noch tollerer Bilberfturmer. Ich verlange aber nichts mehr, als Ihr consilium fidele und freundschaftliches Gutachten, oder einen Rippenftoß, den ein Buschauer ei= nem Mitfpieler ju geben pflegt.

Nichts ans dem Saag? Wie lange geht die Post zwischen der alten und neuen Welt? Das Sie sich nicht mehr gelusten lassen, weder Urkunden an mich, noch von mir zu zerreissen; denn wenn man nicht Freunden seine Schwachheiten anvertrauen soll, wem sonst?

Collin hat den Critifer der reinen Bernunft en medaillon gemacht, und mir durch eine schäßbare Freundin und Gevatterin einen ahn. lichen Untrag thun laffen. Gerath meine Me.

takritik besser, als jenes Original bes Kunstrichters, so übersende ich Ihnen auch ein Exemplar. Doch lieber kame ich selbst nach Berlin, als ein gebundener Paulus, oder schnaubender Saulus. Die Anlage dazu ist gemacht.

In Eile, weil mein Jonathan in Weimar feinen einzigen Posttag auf Antwort warten soll-

308. Un Berber. Ronigeberg ben 17ten Rov. 1782.

Lieber Bergens . Geelenfreund und Jona. than, Ich fam den 14ten d. M. ziemlich fpat, bene potus von eines Minifters Tafel, und bene lotus durch den Regen bom Roff. garten zu Saufe, und hatte die überschwenglie de Freude, einen Brief von Ihnen gu erbres chen. Ich hatte Wochenlang an Sie gedacht, aber nicht jum Schreiben fommen fonnen. Um Sonnabend ift mir der zweite Theil des Berlinischen Philisters zugeschickt worden. Lesen muffen Gie ben Bettel, es fofte Ihnen fo viel es wolle. Ich habe genug daran gedacht, Ihre merkurialischen Episteln zu adoptiren, aber ber Betrug geht nicht. Gie find zu voreilig Ihr eigener Berrather gemefen. Gewühlt ha. be ich die gange Zeit, aber weder das Wort Buffamet noch Machomerie finden fonnen. Sanbe ich Sachen, fo wurde ich meine gange dinefifche Rochfunft gusammennehmen zu einem Gerichte bon hohem gout.

Meine Stube liegt fo boll Bucher aus der Lilienthalischen Auction für Sartfnoch. daß man faum darin geben fann, und ich wollte fie febr gerne burdwühlen, fann aber nicht ba. gu fommen, auch meine Auszuge über die Tempelherren aufzusuchen, um Ihnen die Quelle mitzutheilen, welcher ich bieber habhaft werben fonnen. Melden Gie mir boch, wie bas Blendwerf mit bem Borte Malhomerie guge. gangen. Im Dupun fieht ausdrucklich Malhommerie. Ungeachtet bes todtenden Buchftabens, ber wider Sie freitet und Gie gu Boden wirft, glaube ich fieif und feft, baß Sie im Geiffe recht gefehen und der Ginn fur Sie ift. Bonhommie murde Malhommie machen. Ich vermuthe also nicht Malhommerie, fondern Machomerie, bin aber auch nicht im Stande, ein Benfpiel Diefes Mortes gu fin. ben.

Der einzige Nath, den ich Ihnen gebe, ist — et ab hoste consilium. Die ganze Sppothese ist ein Blendwerk und die Frage ist nicht recht auseinandergesett. Das ganze historische Berdienst des Nicolai ist die elendeste Mikrologie und Schulfüchseren, die täuscht, aber der wahren Philosophie der Geschichte entgegengesett ist. Wenn Sie auch alle Ihre Fehler zugeben wollten, behielten Sie noch immer Recht, und hatten weiter und tiefer in die Hauptsache gesehen als er. Das ganze Spiel seiner Tauschung beruht immer auf einer Berwechselung der damaligen und gegenwärtigen Zeiten, ihrer Sitten und Denkungsart. Hier liegt der ganze Schlüssel ihn zu widerlegen; aber ihn zu finden und auszuarbeiten, dazu gehört viel Muße, Ruhe und eine Laune ohne Affecten.

Lefen muffen Sie, liebfter, befter Berber ; antworten muffen und fonnen Sie, auch unter Ihrem Ramen, wenn Sie wollen, ohne Ihrer Wurde etwas vergeben zu durfen : mit der mah. ren Demuth und Grogmuth eines driftlichen Bitchofs auch diefe Doffe gum Beffen der eingia auten Sache einlenken, ben Sand ber Belehrfamfeit - bas Berhaltniß zwischen Ihnen und Nicolai fo treu, fo warm, fo grundlich aus. einanderfeten - die neue Geligkeit der Beiben mit der Berdammung der Tempelherren. Alles beruht auf einer gewissenhaften, genauen und redlichen Bemahrung Ihrer Sauptgrunde und Absonderung aller Rebendinge und ber Falteffen Unterdruckung aller Sticheleven und Reckerenen, beren eine Ihnen in einem foateren Stucke bes Merfurs entfahren, bas Sie mir nicht geschieft, welche mir gleich auffließ. Sie betraf die gelehrten Berleger. Bor allen Regeln empfehle ich Ihnen die alte: Distingue tempora, welche Nicolai aus den Augen

geset und sich dadurch das meiste gegen Sie erschlichen hat benm Niemand dem Kundbaren Bunkelianer.

D. Bieffer bat mich burch Rraus gu feiner berlinischen Monatschrift einladen laffen ; ich babe ihm einen Ellenlangen tollen Brief ge. fdrieben, und ihm einen Bentrag angeboten. Gegenwartiges erhalten Gie burch Reichardt, weil ich bort bringende Ungelegenheiten habe. Es betrifft das einzige Emolument der Licent-Bedienten, bavon und die General Admini. fration erst 22, bald darauf 32, endlich & entro. gen bat und nunmehr entweder gang oder gur Salf. te nehmen will. Den Isten October bat ber Ro. nig eine Cabinets : Ordre ergeben laffen , worin er alle Accife. und Zollbediente wegen ib. rer "Schelmerenen und Betrugerenen" mit ber Kestung und dem Rarren bedroht. Ich hoffe. mit Gottes Bulfe ihm die Quelle des Uebels aufzudeden, daß feine mulier peregrina und Lacaena adultera uns bestiehlt. Da biefer neue Eingriff ein allgemeines Behflagen er. wecft, fo fonnen Gie leicht benfen , bag mei. ne wurdigen Umtebruder ben ber Administration und bem Minifter eingefommen find. 3ch ba. be weder ihre welfche Elegie sur l'argent de voye noch ihre deutsche unterzeichnet. Rach vielem vergeblichem Suchen und Fragen, mas Das Wort Bope. Gelder bedeute - daß es hol-

landisch fen, vermuthete ich gleich - finde ich endlich in einem hollandischen Worterbuche, baß Fooi ein Trinfaeld gum Abschiede und Lebewohl beifit. Alle Rauffeute fagen mir, baß diefe Abgabe ben Ronig nicht angeht, fon. dern von ihnen und der Mbedergunft fich berfcreibt, und fdriftliche Beweise wurde ich aus allen Archiven mir verschaffen tonnen. Dun Kommt es auf den Uebergang des Rubicons an: fo fomme ich vielleicht nach Berlin als ein gebundener Paulus ober ichnaubender Saulus. wie ich unferm gandsmanne geschrieben, und muß mir dort Kreunde zu erwerben fuchen . Die mich aufnehmen in ihre Butten. Gie fon. nen leicht erachten, daß dieses Ding mich naber angeht als bas Schickfal alter und neuer Orbensbrüber.

Was fagte benn ber beutsche Merkur bazu? Ich sollte auch mennen, daß er noch mehr Antheil als der Verfasser an diesem nicolaischen Unfug und Uebermuth nehmen mußte. Ich habe von allem Uhndung gehabt, und Ihnen im Herzen ein wenig übel genommen, daß Sie dem Wink aus Gotha so ungunstig waren.

Ach, liebster Freund, ich fann es Ihnen nicht genug wiederholen: et ab hoste consilium. Auch ein ungerechter Nichter ift mehr werth als der geschickteste Rabulift oder So-

phist. Die meisten unglücklichen Menschen, die ich habe kennen gelernt, hatten Ursache zu sagen wie jener: pol, me occidistis am i ei. Nicht nur sures temporis sind sie, sondern auch Morder unseres Ruhmes, den wir haben könnten und sollten, wenn sie nicht zu schwach und zu parthepisch wären, das Principiis obsta an uns auszuüben. In Ehen geht es ebenso und in der Erziehung der Kinder und des Gesindes noch ärger. Ich predige mir selbst so gut als Ihnen. Schwäche und heftigkeit sind wie Licht und Schatten unzertrennlich. Beide sind unentbehrlich, nur am rechten Ort.

Wenn Sie dem Philister Nicolai nicht nur zu vergeben, sondern selbst zu danken im Stande sind, dann schreiben Sie alles, was Ihnen herz und Kopf eingiebt, und dann sind Sie von beiden Seiten überlegen. Orthodopie ist nicht Nechthaberen, wie es der Adopocat Schreiter übersett. Wahrscheinlichkeit siicht mehrentheils die Wahrheit aus, wenige stens durch ihr Gewand.

Jordani Bruni principium coincidentiae oppositorum ist in meinen Angen mehr werth, als alle Kantische Eritik. Sind die Tempelsherren schuldig oder unschuldig? Beides kann ein Advocat auß den Acten beweisen. Also Ja — Nein. Schuldig damals — unschuldig jest. Auch ja — nein! Denn es gibt zu

unferer Zeit auch Philippi Augusti und Clemente, die mit Bullen vollenden, was jene mit der Execution angefangen haben.

Ein mysterium iniquitatis ist über das andere, wie ein Tod den andern fraß. Alfo ohne Philosophie gibt es keine Geschichte, und die eine lost sich immer in die andere auf. Die wahren Elemente des Rechts und Unvechts sind uns unbekannt. Dieser Unwissensheit bedienen sich die Sophisten, ihr Wortspiel zu treiben.

Gott gebe Ihnen des frommen Pascal Geift, um diese Berliner Jesuiten — und unseres herrn und Meisters Geisel, um diese allgemeinen Wechsler und Beutelschneider zu züchtigen zara wosen.

Antworten Sie mir bald, auch Ihre Briefe find mir Starfung, die ich hochst nothig habe. Gott segne Sie und ihr ganges haus.

309. Un J. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 7ten Dec. 1782.

Herzlich geliebtester Landsmann und Freund, Meinen innigen Dank fur das vierte Stuck Ihres Magazins, das ich am Tage Jonathans erhielt. Der 2te d. M., der Geburtstag meiner mittelsten Tochter, die ihr neuntes Jahr antrat, wurde durch Ihren zärtlichen Brief noch

fenerlicher. Ich weiß nicht mit Worten, geschweige mit der That, meine Erkenntlichfeit für Ihre freundschaftliche, liebreiche Gesinnung gegen mich und mein Haus auszudruchen. —

Mein Freund in Lübeck hat sich eines Beffern bedacht; Sie sind also aller Mühe in die sem, mir eben nicht recht schicklichen, Austrage überhoben. Hr. Plessing wird Ihnen nach, stens einen Gruß von mir bringen. Ich habe an den Schicksalen seiner unglücklichen Leidensschaft näheren Antheil genommen, als an seinen Ein, und Aussichten, die ich nicht zu bewurtheilen im Stande bin. Es ist mir angenehm gewesen, den Sohn eines würdigen Mannes kennen zu lernen, von dem ich ein Buch über die Abgötteren in zwen Octavbänden beste; und ich habe seit zwen Jahren mit ersterrem in einer gewisen Vertraulichkeit gelebt, troß alles Contrastes unserer Erundsäse.

All mein Antheil an ber gemeinschaftlichen Bollner-Sache ift fruchtlos gewesen, und ich habe mir durch meinen Ungestüm lauter Feinde gemacht, und der Verleumdung alle mögliche Blosen gegeben, mir zu schaden, wenn sie will und darf. Auch dieß kann zum Guten dienen, mich theils vorsichtiger, theils thätiger zur Nothwehr zu machen. Sollten Sie mir noch einmal in diesem Jahre schreis

ben, so bate ich mir wohl einen Wink aus in Ansehung des jetigen Chefs, ob es der Muhe lohnen mochte, von dieser Seite die Sache anzugreisen, im Fall ich zwischen Thur und Angel kame.

Welchen Tag unser Vetter abgesegelt, weiß ich noch nicht. Von hauptmann von hogendorp habe ich in voriger Woche einen Brief erhalten, mit Avis von sechs Flaschen Kapwein, die mir die Gräfin schieft. Der andere giebt keinen kaut von sich, und hat mir seit Jahr und Tag hemsterhuis Schriften versprochen. Von was für zufälligen Gesiches puncten doch unser Urtheil von Menschen abshänat!

Gott laffe Sie, liebster Landsmann und Freund, das auf die Neige gehende Jahr mit Gefundheit, Segen und Freude beschließen — allen Samen des Guten mit hundertfältiger Frucht gedeihen und heimkehren.

## 310. An J. F. Sartknoch.

Ronigsberg ben 21. Dec. 1782.

Herzlich geliebtester Freund, Den Igten ist die Lilienthalische Auction zu Ende gegangen, und ich sehe alle Tage der Rechnung für Sie entgegen. So voll auch meine Stube ist, so wünschte ich doch noch einigen Rugen ziehen

ju tonnen, wenigstens in Unfehung ber enge lifchen Libertiner. Auf Rant's Prolegomena warte ich mit Ungebuld. Er foll fich befchwes ren, daß er bie lateinische llebersebung feiner Critif felbft nicht verfiehe. Es gefchieht bemt Autor Recht, Die Berlegenheit feiner Lefer an fich felbit zu fublen und zu erfahren. In bent Medaillon ift viel Wehnlichkeit, aber ich weiß nicht was verfeinertes im Ausbrucke. Doch vielleicht liegt die Schuld an meinen bummen Augen, ober bem darin lauschenden Schalf. Mad. Courtan melbete auch den Runftler ben mir an. Wenn es Schert gewesen, ungeach. tet ich gern fowohl Andere als mich felbit benm Worte balten mag, fo werde ich doch aus Beforgniß nicht einen Bint verlieren gum Ernft.

Um sten b. D. habe ich meinen letten Billen ben bem biefigen Gerichte beponirt. Gott mache mir bad Sterben fo leicht, als mir das Teffament durch Rr. R. Sippel gee worden ift. Diefer Stein bat mir Sabre lang auf bem Bergen gelegen.

Richts von unferm S. George? Er wird boch nicht in der großen Buffe von Europa berbuffert fenn. Doch gehn furge, aber befto lan. gere Rachte, fo find wir mit dem alten Jah. re fertig. Gott fchenke Ihnen vor allem gu. te, wenigstens erträgliche Gefundheit und laffe

es Ihnen und den Ihrigen an feinem Guten fehlen.

311. Un g. E. Linbner in Mietau. Ronigeberg ben 27ten Dec. 1782.

Bochfizuehrender herr hofrath, Berglich ge. liebteffer Freund, Geffern Abend erhielt 96. ren angenehmen Brief in einer außerordent. lich bagu geftimmten Gemuthelage. Ungeach. tet ber elenden Witterung und eines glatten, gefährlichen Weges ließ ich mich biefen Nach. mittag bon meinem Gohn nach dem Roggar. ten leiten, um Ihrer alten murdigen Frau Mutter eine Freude zu machen, die voller Un. geduld und Erwartung ihrer letten Stunde und ihrer letten Freude ift, und noch mancherlen auf bem Bergen gu haben icheint. Da Gie felbft nicht tommen tonnen, fo thun Gie Ihr Beffes, ben Beren Bruder gu befordern, und erfullen Gie wenigstens dadurch Ihre findliche Pflicht. Denn Gie konnen fich nicht borfiel. len, wie hoffnung und Berzweiffung in ihrem Gemuthe ringt und vermuthlich noch ihre letten Rraften verzehrt und vollends auf= reibt. Go viel von unferm Unliegen. Bas bas Ihrige betrifft, fo geht gewiß mein guter Wille fo weit, als nur Ihr freund. fcaftliches Bertrauen geben fann. Aber reis nen Bein - Erfilich meine außerliche Lao

ge ift folgende. Ich genieße ein frenes Logis. habe aber durch die neue Einrichtung zwen fchoo ne Stuben verloren und nur zwen ubrig behalten nebft einer ichonen Sommerftube. In ber einen schlafe ich mit meinem Sohn unter meinen Buchern und in ber andern meine bren Dabden mit ihrer Mutter. Mein aanges Gebalt ift 25 Thir. und I Thir. 22 ; ar. Schreibe gebahr, und beftreitet Effen und Trinfen nebft ben öffentlichen Abgaben. Ich habe fein eingiges Emolument, zu holz und Kleidung, als die fogenannten Rooi = Gelber, welche die Rea aie immer geschmalert hat, und wegen welcher meine Umtebruder fich an ihr Forum, ben Minifter und endlich ins Cabinet gemeldet bae ben, ohne einer Untwort gewürdiget worden ju fenn. Ich ftehe alfo im Begriff auch diefen letten Schritt fur meinen eigenen Ropf gu wagen und meine Saut zu Markt zu bringen-Der Sanuar wird Diefen Schritt und den Aus. gang beffelben entscheiden. In was fur Une rube mein Gemuth ift und mabrend biefer Zeit fenn wird, fonnen Gie fich leicht vorftellen.

Mein Dienst besieht frenlich mehr in Muste als in Geschäften; bennoch muß ich wesnigstens meine Stunden abwarten, und habe nur selbst im Ab. und Zugehen meinen Sohn unsterrichten können. Dem docendo discimus zu Gefallen habe ich zwen Versuche mit jungen

Penten gemacht, aber fruchtlos. Er ift ben 27ten Sept. in fein 14tes Sabr getreten und geht gegenwartig in die Rinderlehre. Mit bem Griechischen habe ich den Unfang ben ihm gemacht und mit gutem Fortgange. Wir lefen jest die Oduffee jum zweitenmal und peitschen auch den Vindar durch. Ohne jemals ein Er. ercitium gemacht zu haben, welches ein wefent. licher Tehler ift, lefen wir gegenwartig bie Meneide. Im Bebraifchen find wir im Tofua - und ich febe diefe llebung zugleich als ein Werkzeug an, ihn jum Arabifchen vorzuberei. ten, das ich fur einen gelehrten Urgt eben fo wefentlich halte als das Griechische, wegen ber Quellen diefer Wiffenschaft in beiben Gura. den. Im Dolnifden ift fein gehrmeifter, Berr Prediger Wanowsti, ber fich blof aus Freund. Schaft mit ihm abgiebt, ziemlich gufireden. Das Englische ift bloß als eine Rebensache mit ibm getrieben worden, und das Frangofische erft diefen Berbit angefangen. Die Freundschaft ei. nes jungen Menschen, Ramens Sill, Desglei. den ich mir wohl gewünscht aber niemals hier au finden gehofft, ift eines der glucklichften Sulfemittel fur ibn gewesen. Diefer junge Mensch hat einen unglaublichen Sang zu Sprachen, besonders lebenden und dem Griechischen und Arabischen. Italienisch wußte er icon, wie ich ibn fennen lernte, aber zum Englischen,

Spanischen, Portugiesischen habe ich wenigstens als Wehstein gedient, und im Griechischen ist er der Gehülfe meines Sohnes. Seine bren. nende und bennahe angeerbte Begierde zu Rei, fen und Ebentheuern, macht mich besorgt, daß ich, ihn nicht lange hier werde halten können. Dies waren meine beiden Stußen. —

Gefest aber, daß auch obiger Schritt feine ubeln, fondern bortheilhafte Folgen fur meine außeren Umffande batte, oder ich beffelben gang überhoben ware, fo fehlt mir doch noch eine nabere Renntnig von Alter, Bestimmung, Reigung und bem eigentlich zu erfebenden Man. gel. Da ich faum glaube, bag es Ihre Ub. fichtift, ihn mit bem Beren Bruder gugleich bergu. schicken, fo tonnte biefer erft meine eigenen Um. ftande, die Beschaffenheit meines Sohns :c. felbst untersuchen und zugleich auch mir das nothige Licht mittheilen. Sintergeben werde ich Gie nicht, fobald ich feben follte, daß weder Ihr noch mein Wunsch erreicht werden fonnte. Es mare aber boch Beit und Geld verloren ben ei. nem übereilten Buge von der Alrt. Das acht. zehnte Sahr ift icon ein gefährliches Alter, und ich begreife nicht, wie ein junger Menfc von Kabigfeit und Luft fich nicht felbit zu belfen im Stande fenn follte. Bas hat er denn mabrend einer fo langen Zeit gethan? Worauf geht feine Reigung, und worin haben feine Beschäftigungen bestanden ? Richt des Baters Bertrauen, fondern

bes Sohns ift die Sauptfache, und bann eine Sarmonie Ihres und bes meinigen. Das find lauter Kragen, die beffer durch einen Blick als fcbrifts lich abgemacht werden tonnen. Mein Berg fagt su Allem ja, und mein Borwis Experimente an machen, ist auch noch so lebhaft wie mein Appetit - aber unfer brenfeitiges Befies, auch vierfeitiges, (weil ich meinen Gobn als eine Sauptperfon mit anfeben muß,) bangt mebr pon einem reifen, überlegten, falten Urtheil ab. Die ware es, wenn Ihr lieber Gohn feinen Ontel begleitete, an Ihrer Stelle bloß Die Reise thate, um ben Gegen ber alten Grofmutter ju empfangen, ber eben nicht im Leiblichen bestehen wird; fo fame es alles auf bas Urtheil ber alten und ben Gefchmack ber jungen leute an - und auf eine Probe, Die boch nicht gang fruchtlos fenn wurde. Scheint Ihnen dieg nicht felbft die vernunftigfte, flug. fe und ehrlichfte Maagregel in Diefem Kall gu fenn ? Er bleibt fo lange unter Aufficht feines Onfels und in feiner Gefellichaft. Will er fich behelfen ben mir, fo nehme ich ihn mit beiden Urmen auf, wie Gie mich fo oft aufe genommen haben. Geht es, fo bleibt er hier; geht es nicht, fo fehrt er wieder guruck. Gbr Berr Bruder fann alles in Ihrem Ramen bann abmachen ; eine gegenseitige Frenheit uns un. fere Befinnungen einander über alles mitzu.

theilen, gehört zu unserer alten verjährten Freund, schaft; und was wir denken und unterhandeln, soll Ihnen alsdenn zur letzen Einwilligung mitgetheilt werden. Ich erwarte hierüber mit der Ankunft des einen oder beider Ihre Entschließung, und weiß keinen andern Aussweg uns beide zu befriedigen, als den vorgeschlagenen, mit dem Bunsch, daß die Borsehung alles zu Befestigung und Verstärkung unserer gemeinschaftlichen Sesinnungen und Besdurfnisse und Glückseligkeit lenke und regiere.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, beren Genehmigung unseres Bundnisses ich zum Voraus sehe. Gott lasse den Eintritt des neuen Jahrs für Ihr ganzes Haus gesegnet seyn, schenke Ihnen und den Ihrigen Wohlergehen und langes leben, ein ruhiges Alter und Freude an Nachkommen — und daß es Ihrem ersten und altesten Sohn wie dem Sierach werden moge, der am letzen aufwachte, wie einer der im Herbst nachlieset, aber durch Gottes Segen ward seine Kelter auch voll wie im vollen Herbst XXXIII. 16. 17. Ich ersterbe Ihr alter treuergebenster und verpflichtetster Freund und Diener.

## 312. Un J. F. Reicharbt.

Ronigeberg ben iten Jan, 1783.

Berglich geliebteffer Freund und Landsmann, Mues Gute und Gluck jum neuen Jahre Ihnen, Abrer lieben Frau und Rindern. Bin eben mit Diefer Reder fertig geworden, an den alten Sandesvater ju febreiben. Gott weiß, mie es ift und wie es geht. In Unfehung bes Ministers habe ich feine Untwort erhalten und eben nichts zu meiner Befriedigung oder Auf. munterung erfahren fonnen. Ropf gegen Ropf ift beffer als Ropf gegen Schwang. Ich babe meine und ber gangen Sache lage auf. gebeckt. Es gehe wie es gehe. Go viel zu Ghrer freundschaftlichen Rachricht; benn was ich geschrieben , foll niemand je gu lefen befom. men. Erfahren Gie etwas bom Schickfal, fo erwarte ich alles von Ihrer alten Freundschaft, Die an bem Meinigen, wie ich an bem Ibris gen, ben innigften Untheil nimmt.

Noch nichts vom Vetter eingelaufen? Ich weiß den Tag seiner Abfahrt noch nicht, so dringend ich auch den Haager gebeten, dem ich anstatt Eines, zwen romische Eckelnamen gegeben habe, Fabius und Tacitus. Nun, Gott lasse es uns allen wohl gehen in der alten und neuen Welt; die Erde ist doch allenthalben des Herrn, aber ungezogenen Menschenkindern

Preis gegeben, von wilden Sauen zerwühlt, von wilden Thieren verderbt. Betters fünftis ge Relationes curiosae aus Philadelphia wers ben mich faum eines Besseren belehren. Ich erwarte hier alle Tage den jüngsten Lindner, vielleicht mit des hofraths Sohn aus Mietau. Lauern Sie ja auf meinen St. Georg Berens, daß er Ihnen im Durchzug nicht entwischt mit seiner Geige.

313. Un I, F. Hartknoch.

Ronigsberg ben giten Janner 1783.

herzlich geliebtester Freund, Der große Rasten mit 80 Folianten, 79 Quartanten, 156
Octav. Banden und 20 Duodez. Banden ist
diese Woche bem Fuhrmann Franz überliefert
worden. Nun warte ich mit Schmerzen aufdie Nachricht eines guten Empfangs. Für die
kleinen Naritäten habe ich genau gesorgt, daß
nichts davon versoren ginge, und ich hosse,
daß Sie alles sinden werden.

George, der sich beynah eine Woche hier aufgehalten, zu meiner großen Aufmunterung und Stärfung, wird hoffentlich gesund angesome men seyn. Vorigen Sonntag kam D. Lindener und brachte mir des Hofraths ältesten Sohn, der sich bey mir aufhalten wird. Am iten d. M. habe ich an das Rabinet geschrieben, ohene eben Antwort und Erhörung zu erwarten;

dixi et liberavi animam. Bin wenigstens so erleichtert gewesen, als wenn ein Mann von einem Stein oder eine Schwangere von ihrer Frucht entbunden wird. Ob Lindners Pension den Ausfall ersehen wird, weiß ich nicht. Daß ich denselben durch Bücherschmieren ersehen könnte, daran zweiste ich sehr. Die Lilienthabische Auction ist meine letzte Penkersmahlzeit für meinen Bücher - Hunger gewesen, und ich habe mir an Ihrem Bust den Magen vollends verdorben, daß mir Schreiben und lessen fast eckelt. Unter allen Schwärmern ist mir Weier noch erträglich gewesen, wie unster den Frengeistern Toland und der erste Theil von Moraan.

314. Un g. E. Lindner in Mietau. Ronigsberg ben 31, Jan. 1783.

Höchstigehrender Herr Hofrath, Geliebtester Freund, Ihr Herr Bruder überraschte
mich am zten Sonntag nach Epiph. des Morgens, und Nachmittags lernte ich Ihren lieben Sohn kennen, der auch gleich den Tag
darauf als am 27ten ben mir eingezogen und
die erste Nacht geschlafen, weil ein längerer Aufenthalt in einem öffentlichen Wirthshause
kostdarer gewesen wäre. Den andern Tag
nahm ihn sein Herr Onkel, der eben in Rönigsberg war, auss Land, woher ich ihn alle Augenblicke wieder erwarte. All das Gute, was mir jedermann von seinem guten Charafter, gesetzen und sittsamen Wesen gesagt, scheint mir einzutressen, und ich wünsche Ihnen zu einem hoffnungsvollen Sohne Glück und nehme an Ihrer Freude den nächsten Antheil, weil es immer das menschliche Leben erleichtert, wenn Zuneigung und Dang des Herzens und der Seelen zum Grunde liegt. Also von dieser Seite habe ich nicht die geringste Einswendung noch Bedenklichkeit, und eben dieß ist der Fall ben meinem Sohn.

Seine Starfe ober Schwache in Sprachen habe noch nicht untersuchen tonnen noch mogen. Rach einigen Babrzeichen feiner Aufrichtigfeit und Bescheidenheit, ift mir feine Versicherung binlanglich, daß es noch nicht bis jum Ecfel gegen die gelehrten Sprachen gefommen, und daß es ihm daber gar nicht an Luft fehlt, barin weiter zu fommen; weldes auch zur großen Beruhigung fur mich bient. Die wenigen Schulbucher die er hat. haben eine fo altfrankische eckle Einkleidung, daß das vehiculum allein eine widrige Wirkung auf den Geschmack eines jungen Menschen thut. Ein altes elendes Lexicon ohne Anfang und Ende, faft lauter Trodelausgaben von claffi. fchen Schriftstellern. Rurg Die Garderobe ber

Mufen und bes guten gefunden Gefchmacks ift auffer allem Berhaltniß gegen bas ubrige.

So ein geschickter und fast partenischer Unterhandler Ihr Berr Bruder ift, bat er mir boch nicht mein Mistrauen gegen ein Gerücht, bas mir gang zufällig aufgedrungen worden, adnilich benehmen tonnen. Armuth und Deich. thum - Geis und Berschwendung gieb mir nicht, ift wohl immer bas beste ofonomische Gebet gegen ben schwarzen und weifien Tenfel. Da ich beide Unfechtungen aus ber Erfahrung fenne, fo wollte nicht gern in den Berbacht ben Ihnen fommen, daß ber Geis ben mir farfer ware als Pflicht und Freundschaft und Erfenntlichkeit. Ich muß mich alfo in Unfehung ber Penfion erflaren, nachdem ich mit flugern Leuten darüber ju Rath gegangen bin, benen zufolge ich 400 fl. als das geringste und 500 fl. als das hochfte ausseten muß, doch so daß ich alle Diertel. ober halbe Jahre, nach Ihrem eigenen Befinden, Ratam jum voraus erhalte.

Jch habe Ihnen bereits meine Verlegen. heit gemeldet in Ansehung der Fooi-Gelder. Ich war auf zwen Mittel gefaßt, mich so kummerlich als möglich einzuschränken, oder durch eine leidige Autorschaft mir zu helfen. Im ersten Falle wunschte ich keine Zeugen meines häuslichen Rummers zu haben Also mußich entweder in verlornen Stunden mir etwas

burch Uebersegen oder sonft wie zu erwerben fuchen, oder ben ber Venfion Ihres Gobnes darauf Ruckficht nehmen, damit ich Duge und Luft gewinne, mich auf meinen Pflegfobn und meinen naturlichen Gobn allein einzuschranken. Beliebt es Ihnen, gelieb. teffer Freund, einen Ueberschlag zu machen, fo bedenfen Sie ja, daß alles von Sabr gu Sabr bier theurer geworden ift. Unfer junge fter Professor, Mangelsborf, der um Pensio. nare geworben, bat blog fur Denfion und Aufficht bundert Ducaten angesett. Geber lachte ibn mit einer fo außerordentlichen Korberung aus, unterdeffen haben fich doch fchon zwen junge, Leute gefunden, ungeachtet ich feinem Bater eben die Unvertrauung feiner Rinder einem Rlogianer empfehlen mochte. ben all ben fleinen Bortheilen, die ich diesem Manne gutraue, gur Schau junge Leute auf. zustußen.

Stunden durften vor der hand nicht nothig fepn; aber benm Anfange werde ich nichts versaumen, ihn theils in Gang zu bringen, theils meinen Sohn zu erleichtern, der mit der Kinderlehre und seinem Polnischen gnug zu thun hat, auf den Sommer eingesegnet wird und vermuthlich auch das akademische Bürgerrecht erhalten durfte.

Beichnen und Mathematik waren bann bie erften Stunden fur Beide. Es ift mir lieb. daß er feine mufikalische nothig hat, benn diefe Runft ift gegenwartig Mode und febr foft. bar. Richter nimmt, wohin er felbft geht, 6 Thir, und ju Saufe vier und dem ungeach. tet fehlt es ihm nicht an Stunden. Lateinisch (Griechisch, wenn er bagu Gnuge bat ) Fransofisch, Englisch nehme auf mich, Welsch mit Bulfe meines bill, fo wie Spanisch und etwas Portugiefisch, wenigstens Don Quirote und Camoens. Polnisch treibt mein Gobn und gum Ruffischen habe ich auch hilfsmittel. Meine lateinische Autoren habe ich bamals mit bem feligen Bruder getheilt und find alle verbrannt. Es fehlt mir an Cicero, Livius, Iacitus, Mlinius. Ronnen Gie ben Gelegenbeit bort etwas zu unserer gemeinschaftlichen lectur auftreiben, fo benten Gie baran.

Wild und Wein kommt auf meinen Tisch nicht, findet sich auch nicht in meinem Keller. Mittags trinke ich Wasser und Abends Bier. Mein Gevatter Asmus schieft mir bisweilen Wein, und Haselhühner kommen bisweilen von Hartknoch in mein Haus gestogen. Dasfür habe ich Freunde, wo ich beides reichlich genießen kann. Der Casse ist das einzige Präsrogativ als Hausvater, alles übrige theile ich gern mit meinen Hausgenossen. Abends

effe gar nichts oder ein Butterbrodt, oder Kartoffeln. Demungeachtet kommt mir meine Haushaltung ordentlich 60 fl. und diesen Monat 80 fl., weil ich Korn eingekauft.

Ich bin gestern mit einem Flußsfieber zu Hause gekommen und habe der Ausdunftung abwarten mussen. Berzeihen sie also wenn ich mit schwachem Kopfe geschrieben. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin. Ihr Herr Sohn wird diesen Abend vermuthlich eintressen; er wollte gern die Neise abmachen um darnach nicht im Ansange seiner Arbeiten gestört zu sehn. Erwarte Ihre Geogenerklärung mit eben so viel Aufrichtigkeit als ich die meinige gethan.

315. Un Berber.

Ronigeberg ben 1. Febr. 1783.

Herzlich geliebtester Freund, Den ganzen ersten Monat des neuen Jahres gewartet, aber umsonst. Nicht ein Laut noch Buchstab weder aus Beimar noch aus Berlin. heute ist ein abscheulicher Bücherkasten von der Lilienthablischen Auction an Hartknoch abgegangen, und ich danke Gott, den Bust einmal los geworden zu seyn von englischen Frengeistern und altdeutschen Schwärmern. Bald wäre es mir, wie den Ifraeliten mit den Wachsteln, gegangen; soeckel ist mir Lesen und Schreisben geworden.

Wie geht es Ihnen, und wie fieht es in Ihrem Hause? Gott gebe mir doch bald gute Nachricht von Ihrer Gesundheit, und erfreuen Sie auch Ihre liebe Schwester mit einer Untwort auf die Einlage.

Den ersten Tag in diesem Jahre habe ich feimen Menschen gesehen, und mich auch niemand.
Ich schrieb meine Vorstellung wegen der Fooi Gelder, die bis jest ohne Untwort gebiieben ist. Wenigstens habe ich mein Derz erleichtert und bin jest ruhig. Um 8ten fand sich ein Räuser zu einem meiner Häuser; ich habe es ihm mit Verlust der
Hälfte zugeschlagen. So spottwohlseil der Preis
ist, scheint es doch dem Rauslustigen an Geld
zu fehlen, daß ich also von allen Seiten in
der Klemme, und doch ziemlich guten Muthes
bin, ein fleines Flussieber ausgenommen, das
mich seit vorgestern Abends anwandelt.

Den 5ten Febr.

Um 26ten v. M. fam ber jungste Lindner hier an, seine 82jahrige Mutter zu leben, und hat mir des altesten Sohn aus Mietau mitgebracht, zur Penston in meinem Hause. Der junge Mensch ist ganz nach meinem Sesschmack, aber in Schulkenntnissen sehr verwahrslost. Ich habe mir aiso wieder mit meinem guten Willen ein schn Stuck herculischer Urbeit aufgeburdet. Ein derber Rappzaum für mich, alle Autorgrillen zu vertreiben.

Um 2ten Sonntag nach Epiphan. erhielt ich ein dickes Pack mit Spangenberg's Idea Fidei fratrum, mir von Raufmann dedicirt, mit einem Briefe des jungen Grafen Rayferlingk den Rraus hier geführt. Ich saß eben und laborirte unter einem Schwarm von Separatisten und Fanatikern, an deren keinem ich so viel Geschmack als an Weyer's Schriften gefunden habe, und also der Speise von Herzen überdrüssig geworden war. Zinzendors's Leben von Spangenberg hat mich sehr eingenommen, daß es mir lieb ist, auch jene Glaubens-Idee zu besigen und so bald ich kann zu nuben.

316. An F. E. Lindner in Mietau. Königsberg ben 16. Febr. VI, p. Epiph. 1783.

Derzlich geliebtester Freund, Ihr herr Bruder überbrachte mir vorgestern seinen Einschluß vom 7ten Februar, der mich völlig beruhigt in Ansehung Ihrer und meiner. Ich danke Ihonen dafür, daß Sie aus eigener Bewegung sich die höchste Forderung haben ohne die geringste Einwendung gefallen lassen. Dieß macht Ihnen nicht nur Ehre in meinen Augen, sondern entspricht auch dem Vertrauen und der guten Meynung von meiner unveränderten Denkungsart, wodurch Sie bewogen worden, mir Ihren lieben Sohn anzuvertrauen; und

wodurch ich befto mehr aufgemuntert werbe, mit Gottes Sulfe Ihre beiderfeitige Zufrieden. heit zu befordern.

Mebrigens tonnen Sie allemal gewärtig fenn, daß ich in Unfehung ber Stunden nichts ohne eine vorgangige Unfrage und Genehmis gung anfangen werbe. Wir haben uns diefe erfte Boche vorzuglich mit dem Latein beschaf. tigt, und hiernachst mit bem Frangofischen, worin die Anfangsgrunde ben feiner fonft farfen Routine ziemlich scheinen vernachläßiget gu fenn. Was die Geschichte anbetrifft, fo liest er mit meinem Sohn die "Zeitungen ber alten Welt," und ba muß ich fie ihrem eigenen Rleif überlaffen, wie in Ansehung ber Geographie, zu ber mein Gohn auch ziemlichen Trieb von felbft hat, und den Bortheil nun. mehro genießt, ben mitgebrachten Atlas funf. tia mitgebrauchen zu fonnen.

Eben da ich diesen Brief anfing, erhielt ich einen Besuch von dem polnisch reformirten Prediger Herrn Wanowski, der meinem Sohn aus bloßer Neigung seit einem Jahr Unterricht ertheilt. Ich habe ihn wegen eines polnisschen Sprachmeisters um Rath gefragt, er wußte mir aber keinen anzugeben, versprach aber meinem Sohn einen seiner Anverwandten zum ferneren Gehülfen in der nöthigen Uebung in einiger Zeit anzuweisen. Vor Ostern bin ich

aber nicht anräthig etwas neues anzufangen. Un Büchern foll es uns nicht fehlen, ohne daß es nöthig wäre, welche auzuschaffen. Sind Sie aber im Stande, fünftighin etwas von polnischer Litteratur dort aufzutreiben, und haben Sie Wege dazu, so versorgen Sie uns damit. Mein Sohn kann dafür ihn zum Polnischen etwas vorbereiten. Meine vornehmste Ubsiche bis gegen Ostern wird darauf gerichtet seyn, das in der Schule versäumte zuerst zu ersehen, und diesen wesentlichen Mangel hoffe ich bald zu heben, wenn der Fortgang dem gemachten Ansag ähnlich bleibt.

Was den Styl anbetrifft, so werde für die Grundsäte und den Genium der lieben Muttersprache so viel Sorge tragen, als jede andere erfordert. Mit Chrien und Schulübungen
bin ich nicht im Stande mich abzugeben; denn
alles was ich davon weiß, läuft auf die einzige Zeile hinaus: Scribendi recte SAPERE
est et principium et fons.

Er hat alle Rapitel, die wir in den Historiis selectis durchgegangen, schriftlich übersfest und mit einer glücklichen Leichtigkeit. Ich werde fortfahren, ihn dazu anzuhalten, ohne daß ich im Stande bin noch nothig finde, als les exercitienmäßig zu corrigiren.

Wir haben beute bie neun erften Ravitel gu Ende gebracht und benfen diefe Boche mit bem erften Buche ber Hist. select, fertig gu werben. Sein Onfel, ber Berr Lieutenant, bat ibn befucht und ibn gur Redoute mitgenommen. Ich bin auf ber Loge gewesen, und es thut mir leid, ihn nicht fennen gelernt gu haben, um mich theils fur einen Borrath fcb. ner Menfel, noch schönerer Rartoffeln und ei. ner calecutichen Benne, die er mir vorgestern ins haus geschickt, bedanken, theils über unfer gegenseitiges Berhaltniß erflaren gu fon. nen, welches ich nicht ermangeln werde, fo viel möglich bald zu thun. Geftern ift er gu Mittag bei bem herrn Stadtrath gu Ga. fe gewesen, bat Ihre Frau Mutter besucht und fam fruh noch vor Abend zu Saufe. Weil dief die lette Redoute fenn foll und er in Begleitung feines Obeims babin gegangen, fo habe ich nichts bagegen einzuwenden gehabt, wie ich mir überhaupt vorgenommen, ihm feine Frenbeit so wenig zu benehmen, so lange ich feis nen Migbrauch bavon absehen fann. Auch ben meinen eigenen Rindern verabscheue ich allen Zwang ohne Roth; und er ift fein Rind mehr, fondern im Stande, felbft gu mablen und gu urtheilen. Es kommt alles barauf an, die Babl feiner Reigungen zu lenken, burch fefte

Grundfaße und nicht durch bloße änßerliche Formalitäten. Seiner fel. Großmutter, die ich nur einmal ben Ihnen gesehen und kennen geslernt, muß ich ein gutes Zeugniß geben, so weit sie im Stande gewesen, die Sache zu übersehen. Bon ihrer Seite hat sie alles gesthan und scheint nichts an der Erziehung versfäumt zu haben; desto mehr aber in Ansehung der Hosmeister.

Meine Tochter hat ben vorigen Sommer das Clavier mit mehr Fortgang, als ich ihr que getraut, angefangen; es fieht alfo immer ben gangen Tag leider! offen, und es geht auch feiner, ohne eine lebung und Wiederholung feis ne noch ubrig gebliebenen Stucke, vorben. In Unsehung bes Zeichnens wunschte ich, bag mein Sohn zugleich etwas Unweisung bazu befame: er wird aber wegen der Rinderlehre nichts vor Trinitatis anfangen tonnen; und ich bin eben fo wenig gefinnt, bor Offern einige andere Stunden, als mit mir allein, einzuräumen, Damit die Sache erft in Gang fomme und bie Sauptfache überstanden werde, welche gleichwohl ben mir auch nur ein leitzeug wefentlicher Bedingungen ift, als das Organon des wahren Gefdmads am Guten, Mahren und Schonen. Bas Demosthenes von Actio fagte, ift ben mir Sprache, nicht als Gedachtniswert, fonbern als Mathematif, als wahre Runft gu denken und zu handeln oder sich mitzutheilen und andere zu verstehen und auszulegen. Die beiden jungen Leute scheinen sich auch einander zu lieben und werden mit der Zeit so gute Freunde werden wie ihre beiderseitigen Bater, welches für mich eine sehr günstige Borbedeutung ift.

Wegen des Briefwechsels erwarte ich Ihre Bunfche und Erinnerungen. Weiter werde ich mich darum nicht bekummern, als in sofern Sie mir Winke deshalb ertheilen. Ich auch nicht eher schreiben, als wenn ich es fur nothig finde, und eben so antworten.

In Ansehung lateinischer Autoren durfen Sie nicht forgen. Haben Sie aber Ranale für die polnische Litteratur uns Quellen zu verschaffen, so wird dieß meinem Sohn zur Aufmunterung gereichen, das Wenige, was er weiß, wenn die Zeit kommt, mit Ihrem Herrn Sohn zu theilen. Ich habe deshalb schon mehr wie einmal im Sinn gehabt, an unsern Geh. R. von Rortum zu schreiben; aber er kommt entweder nicht mehr hier durch, oder bekümmert sich nicht mehr um mich, und im letzen Fall halte ich es für meine Pflicht, mich eben so wenig und noch weniger um ihn zu bekümmern. Habeat sibi.

3ch hoffe übrigens, daß ich nicht nothig habe, mich wegen meines letten Briefes zu ent. schuldigen; sondern glaube vielinehr badurch in Ihrem Bertrauen gewonnen als verloren zu haben. Ihre Antwort hat mich völlig befriedigt und beruhigt. Bin ich im Stande in einem Jahre das auszurichten, wozu Sie ein Paar ausgesetzt, oder follten Umftande eintreten, die mich unvermögend machten, meinen eigenen Bunsch zu erreichen, so wird mich kein Eigennut abhalten, Ihnen, geliebtester Freund, alles redlich und treulich zu melden, ohne Anssehen meiner und fremder Person.

Beurtheilen Sie übrigens nicht ben Fort, gang Ihres herrn Sohns aus feinen Briefen; und wenn Sie aus felbigen etwas zu schlie fen Anlaß hatten, so bitte ich hierin auch aufrichtig mit mir zu Werk zu gehen. Ein guter Baumeister arbeitet in die Erde, ehe das geringste über berselben ins Auge fallt. Je gesschwinder man mit dem letten eilt zur Schau, desto weniger taugt der Grund.

Bum glücklichen Arbeiten gehört gute Laune und Zufriedenheit der Seele. Einem jungen Menschen, der zum Vergnügen und zu einer gewißen Gemächlichkeit und eiteln Leichtsinn durch Umstände und ohne seine Schuld verwöhnt wurde, kann man nicht den Geschmack und die Wollust der Zerstreuung auf einmal entziehen, ohne seine Fähigkeiten stumpf zu machen und seinen guten Willen zu ermüden und zu ene.

fraften. Un beiden fehlt es Gottlob! nicht und es kommt nur darauf an, beide zu lenken, zu unterhalten und ihre magnetische Rraft zu ftarken.

Meine Saushaltung geht ihren Gang fort; aber fein Appetit ift beinahe die Salfte von meinem. Delicateffen liebe ich nicht, aber eine aute Rleischsuppe effe ich lieber als Grube. Ben gegenwärtiger Witterung ift ein bloffes Spazierengeben nicht ichicflich. Es ift mir ale fo lieb, daß er feinen unvaflichen Ontel befucht, und er ift geffern von felbft ben feiner wurbigen Grofmutter gewesen. Wenn er bie Bo. che über arbeitet, warum foll ich ihm nicht gonnen, wenn es Weg und Witterung erlaubt, den Sonntag auf dem gande guzubringen, fo lange unfern Arbeiten baburch fein Eintrag geschieht, sondern felbige vielmehr burch ein wenig Erholung und Beranderung befordert werden? Das einem alten Manne naturliche Mißtrauen gegen innge leute erhalt mich oh. nehin wachsam, und meine etwas philosophie iche Rengierde wird eben fo fehr burch Soren bon Beitem als Seben in ber Rabe erweckt. Gelbit eingebildete Berhaltniffe find mir eben so wenig aleichgultig wie die Traume -

Rurg, ich weiß nicht anders zu verfahren, als wie ich es mit meinen eigenen Kindern mache, an deren Liebe mir mehr gelegen ift, als an meinem vaterlichen Ansehen, und beren Gluck boch bas einzige ift, was Eltern wunschen tonnen fur fich felbit.

317. Un 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg ben 3. Marg 1783.

herzlich geliebtester Freund, Sie sind im vorigen Jahre mit so viel Jeremiaden von mir bestürmt worden, daß ich mich ein wenig habe verpausen wollen, damit ich Ihnen meinen Briefwechsel nicht ganz vereckeln möchte. Seit meinem Neujahrsbriefe bin ich ruhig. Altum silentium ist für mich die beste Antwort. Man redet hier so viel von Neductionen und Nesormen, daß ich mich gar nicht daran kehre. Wüsten Sie etwas zuverläßiges, so habe ich das Vertrauen, daß Sie mir von selbst einen Wink geben würden.

Raum hatte ich diesen Brief angefangen, wie ich einen Besuch nach dem andern erhielt.
— Seit dem 27ten Jänner habe ich einen Pensionär in meinem Hause, den jungen Lind, ner, dessen Onkel, jest Doctor Medicinae, sich gegenwärtig auch hier aufhält, seiner alten Mutter die letzte Delung durch eine kindliche Pflege zu ertheilen. Um letzten Februar erschien der jetzige Calculator Brahl mit seiner Fran ben mir zum Abendbrodt, nachdem er in anderthalb Jahren meine Schwelle nicht betreten;

und ich habe gestern mit meinem ganzen hause den Abend ben ihm zugebracht. Auch dieser aufgewärmte Kohl von Freundschaft ist nach meinem Geschmack, und ich verspreche mir einen vergnügten und zufriedenen Sommer, den ich kaum vermuthet. Auch dürfte mit der häusslichen Arbeit die Zerstreuung im Verhältniß siehen. Der 26te April ist der terminus satalis meines Podagra. Und so bin ich ein von langer Weile und Zerstreuung geplagter Mann; und ich vermuthe, daß es Ihnen ceteris paribus auch so geht.

3ig. Un Berber.

Ronigsberg am Charfrentage 1783.

Berglich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Endlich bin ich ben 29. Marz mit einem Briefe von Ihnen erfreut worden. Mit Sehnsucht erwarte ich nun den zweiten Theil der hebraischen Poesse, deren ersten ich dem Kriegsrath Scheffner und seinem Wirth hippel zur Ofterlectur habe leihen muffen.

Das Etwas das Leffing gefagt haben foll, machte mir einen vergnügten Abend, und ich wurde so überrascht, auch eine Zeile auf mich zu finden, daß ich auf einmal zu lefen aufhörte. Ein paar Abhandlungen in dem Museum, aus denen ich gar nicht flug werden konnte, veranlaßten mich, nach dieser Schrift

ju fragen. Der jehige Calculator Brahl hat feinen abgerissenen Umgang mit mir erneuert, und durch ihn ist mir der Hartungische Laden offen, weil er die dortige Zeitung schreibt.

Rennen Sie nicht den Verfasser der Briefe über die Freymaureren 2c. ? Ich bin noch
nicht im Stande, seinen Plan zu übersehen. Er spielt den Mediateur in der Tempelherren Sache, fast wie der Elihu im hiob. Die lette Halfte ist zu trocken und die erste zu blühend.

Misericord, Dom.

Sehen Sie, wie lange dieser Brief liegen geblieben, und daß ich gar nicht mehr im Stande bin, die Feder zu führen. Nicht eine mal antworten kann ich und habe wohl keine Hoffnung mehr, mich von meiner Lethargie zu erholen. Daben Sie, liebster herder, Miteleiden mit meinem Zustande. Sie können sich nicht vorstellen, wie niederdrückend diese Unvermögenheit ist, und mit welchem panischen Schrecken ich mich selbst ansehe. Gott schenste Ihnen desto mehr Gesundheit und Freudigskeit zu allen Ihren Geschäften.

319. Un G. F. Lindner in Mietau.

Ronigsberg am ersten Oftertage 1783.

Sociffuehrender herr hofrath, geliebteffer Freund, Un meinem guten Willen hat es nicht gele.

gen, daß ich seit bem 10ten Marz, da ich Ihr legtes erhielt, noch nicht geantwortet. Meine Inpochondrie lähmt eben so sehr meine Zunge
als Feder, und ich habe mir Zeit gelassen,
weil ich meinem eigenen Urtheile zu wenig
traue. Ihr Sohn besindet sich Gottlob! gefund und ist gestern aufs Land gereist, umdie Fenertage daselbst zuzubringen. Wenn er noch
zufrieden ist mit mir, wie ich mit ihm, so habe ich noch Hossnung etwas auszurichten, was
meinen Ubsichten, Ihren Wünschen und seinem wahren Besten gemäß ist. Der geringste
Verdacht aber von seiner Unzufriedenheit würbe ber meinigen das Uebergewicht geben.

Das katein ist mein Hauptaugenmerk geswesen, und ungeachtet ich mit Decliniren und Conjugiren und den ersten Elementen habe den Ansang machen mussen, so ging dieses doch so ziemlich fort, daß ich seste Hoffnung hatte, zu Ostern mit ihm fertig zu werden, unter den Bedingungen seiner eigenen Betriebsamkeit und Fleißes; denn wenn er nicht wollte, wäre alle meine Arbeit umsonst. Er versicherte mir diese Lust zu haben, und ich muß ihm auch einräumen, daß es von Seiten des Geises nicht sehlt; aber das Fleisch ist schwach, und ein von Jugend auf genährter Hang zur Eitelseit und Weichlichkeit ist schwer zu überwinden, und wechselt ben ihm wie der Mond. Ich habe mir

alle Mube gegeben, ihm die Rothwendigfeit ber Diat zum Studiren wichtig zu machen : aber Balle, Concerte, Theater ift fein Element. Mit es einem jungen Menschen zuzumuthen, Die Gegenftande feines Dichtens und Trachtens fo bald zu verleugnen, und fie mit gang entgegenge. festen zu vertauschen? Ich muß daber schon febr zufrieden fenn, daß er fich auf acht ober neunmal bier eingeschränft, ba er faft taglich bort in die Comodie gegangen, und von feinem Ontel hierin fren gehalten wird. Er ift wahrend feines hierseyns einmal auf einen abe. ligen Ball ben einer Frau von Buddenbrock und ein paarmal mit feinem Onfel auf eine bffentliche Redoute, mehrentheils des Sonnabends gegangen, die halbe Racht dort juge. bracht, aber immer bes Morgens frube gu Sause gekommen, hat auch wohl die Rirche barauf abwarten fonnen. Ungeachtet meiner porläufigen Abrede, fruh aufzustehen und mir barin ein gut Erempel zu geben, weil ich felbft bem Schlaf ein wenig mehr nachhange, wird er Abends gegen gehn Uhr mude und bat Dube bes Morgens fich zu ermuntern. Ich habe ben Termin, mit dem Latein bis Offern noth. burftig fertig zu werden, mir befihalb fo angelegen fenn laffen, weil ich gegenwärtig fcon mit fieben des Morgens auf der Loge und des Abende bis über funf bis feche aushalten muß,

hingegen den Winter erst nach acht bes Morgens da seyn darf und mit vier wieder zu Hause seyn kann. Zum Unglück fehlt ein alter Buchhalter wegen Krankheit, und ich bin also ein wenig mehr gebunden wie sonst, meinen Possen zu huten; besonders ben zuneh, mender Schiffahrt.

Ungeachtet aller biefer Sinderniffe muß ich boch zufrieden fenn, daß wir bennahe den erffen Theil der Histor. select. ju Ende gebracht. namlich 55 Ravitel bes britten Buchs, welches bas langfie ift und achtzig in fich balt. Bon Boragens Briefen haben wir aleichfalls bie erfen vierzehn durchgegangen mit Wielands Ue. berfetung. In Diefer Uebung nehme ich meinen Sohn ju Bulfe, und weil letterer noch gar ju feiner Composition angehalten worden, ich auch felbft weder im Reben noch Schreiben niemals viel Kertigfeit gehabt, fo muffen beibe, aus Mangel eines beffern Werkzeuges, fich mit Mugels Trichter um die Bette qualen, und ich zu meiner Schande feben, daß mein Sohn, ungeachtet feiner ziemlichen Ueberlegenheit im Exponiren , diefe bieber von uns gang vernach. läßigte Uebung bochft nothig gehabt.

Sie fehen hieraus, daß ich das Latein bisher zur Sauptsache gemacht, theils weil eine Grundlichkeit und mittelmäßige Renntniß dieser Sprache zum akademischen Burgerrecht

unumgänglich ift, theils die rechte Methode nicht nur in alle übrige Sprachen einen großen Einfluß hat, und nach meinem Urtheil weit mehr dient, Aufmerksamkeit, Urtheil und Scharffinn zu schärfen, als irgend der Mathematik zugeschrieben werden kann, und der ganze Mechanismus von Analyse und Constructionsordnung in nichts als einer praktischen Logik besteht. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind eben das in Sitten und Pflichten, was die Syntax in Ansehung der Wörter.

Im Französischen, wo es eben so fehr an den Anfangsgrunden zu fehlen scheint, haben wir uns disher begnügt, den Bailly zu lesen; unterdessen ist es ein Fehler des Uebersetzers, nicht mehr auf den Parallelismum der deutschen Sprache gesehen zu haben, weil Wailly zuvörderst das lateinische zu seinem Augenmerk gehabt. Dieses hier noch unbekannte und ungenüßte Buch ist schon in Berlin statt des Peopliers eingeführt.

Seit dem 5ten Marg haben wir das Engelische angefangen, und lesen Popens Briefe. Das ist aber fur mich eine bloße Nebensache. Weil ich meines fel. Lehrmeisters Bachmaier Grammatik verloren, habe mir selbst eine neue angeschafft. Ein Wörterbuch ist ihm aber unentbehrlich, um so mehr, da ich nur bloß bas kleine von Johnson besibe, welches ganz enge

lifch ift. Der Aussprache wegen wunschte ich, bag er beffere Anführung als die meinige hatte. Dieß fann aber füglich bis Göttingen aufgeschoben werben.

Mit dem Griechischen war ich auch Willens einen Anfang zu machen; wir haben uns ziemtich im Lesen geubt. Im Grunde kann man kein kateinisch recht verstehen ohne einen nothdürftigen Vorschmack dieser Grundsprache, die im Grunde nicht schwer ist. Alle Wissenschaften haben ihre Runstwörter daraus entlehnt, und der Verstand erleichtert ungemein das Gedächtnis. Wie viel griechische Constructionen, besonders in Poeten, was für ein weiter Einssus in die Quantität der Sylben und eine richtige Aussprache!

Mit historie und Geographie kann ich mich gar nicht befassen, und dieß hangt auch bloß von Lust und Liebe ab. Mein Sohn liest die "Zeitungen aus der alten Welt," die ich Ihrem herrn Sohn auch empfohlen, und treibt für sich aus Neigung die Geographie. Der arme Junge ist aber so besetzt und hat mit dem Polnischen und seiner Kinderlehre gnug zu thun.

Hier sehen Sie ein Gemalde unsers Tages. Weil mein Sohn die meiste Zeit eher zur Hand, so lesen wir ein Rapitel aus dem neuen Testament. Ift Ihrer fertig mit dem Frühstud

und ich mit dem meinigen, so nehmen wir gleich unsere Histor, select, vor. Da ich unt fieben Uhr nun ungefahr, mehrentheils eine Stunde fpater, ausgehen muß, fo überlaffe ich ihm Wiederholung oder Bubereitung Bahren. ber Zeit fpreche ich ju Saufe wieder an, wo nich Ihr Gohn frifirt, unterdeffen ich einige Berfe im ten Buch Sam. mit meinem burch. laufe, und ein Densum aus der Meneide, welche wir diese Boche schließen werden, ich und alsdenn auch diese llebung meines Sohns mit dem Ihrigen werde vereinigen fonnen. Gpreche wieder einmal an und corrigire, wo ich was gemacht finde, aus dem lieben Trichter, ber immer ein guter leiften ift. Bor bem Effen nehmen wir noch einen Brief des horag bor. Rach dem Effen wird ein wenig aus dem Wailly gelesen, hierauf geht Ihr Berr Sohn aus, und fommt in einer oder anderthalb Stunden, felten fpater nach Saufe; meiftens ben herrn Stadtrath. Sobald ich zu hause fomme, geben wir ans Englische, unterdeffen fich mein Sohn mit einem jungen Raphael Sippel von einem fehr feinen Geficht und offenem Ropf im gateinischen und Griechischen unterhalt, und meine altefte Tochter das Clavier lernt ben meinem jungen Freund Sill, mit dem ich in Befellichaft meines Sohns dafür gegenwartig ben Vindar und Anacreon durchlaufe, nachdem wir

Die Odoffee zu Ende gebracht, und zuweilen bas Englische fortsete im Spencer. Dienstags bat mein Gohn die Rinderlehre des Morgens ab. suwarten und Mittwoch Rachmittage bas Polo nifche. Der Ihrige ermangelt bennahe feinen Tag fich auf dem Clavier zu uben, und bier braucht es feiner Erinnerung. Ich gehe mit Gleiß in Diefen Detail, liebfter Freund, der Ihnen nicht zu eckelhaft fenn wird, um Ihnen die Unmog= lichkeit zu zeigen, mehr Zeit als ich habe und mir Ihr Gohn einraumt, anwenden ju fonnen. Ich wunschte, wenn er um neun Uhr schlafen ginge und dafur befto fruber auf mare; weil ich mehrentheils eine gange Stunde ihm zuborfomme, und er Muhe bat fich ju er. muntern; unterdeffen hoffe ich auch mehr Orde nung nach dem Fest einzuführen in diefem Stuck. Bin ich so glucklich, ihm mehr Geschmack an Wiffenschaften und Arbeit einzufioffen, fo wurbe eine andere Umftimmung ber Geele, und beffere Defonomie ihrer Rrafte und der edlen Beit von felbit folgen. Obne Geschmack und frene Bahl ift alle Arbeit ein fahler Frohne dienfi.

Was den Ton an seine Schwester betrifft, so habe sehr zufällig von ihm selbst den einen Brief zu lesen bekommen, und dieß gab mir Anlaß, mir auch die Antwort auszubitten. Liebster Freund, nicht Ausbrüche sondern die

Quelle des Uebels ift die Sache, wie in ber Arrenen nicht Somptome bas Augenmerf bes Urites find. Aber ich hatte auch gewunscht, daß eine Schwester, und dazu eine jungere Schwe. fter , ihrem alteffen Bruder gar nicht in foldem mannlich flugen Ton die Epistel gelesen, fonbern mit ein wenig mehr Laune, Liebe und Beiterfeit fich mehr an ber lacherlichen Seite, im Charafter ihres Gefdlechts und Alters, gehalten hatte. Eine ftrenge Moral fommt mir fchnoder und ichaaler bor, als der muthwillige fte Spott und Sohn. Das Gute tief her. ein, das Bofe beraus zu treiben - Schlech. ter icheinen als man wirklich ift, beffer wirk. lich fenn als man scheint; dieß halte ich fur Uflicht und Runft.

Den herrn Lieutenant kenne ich bereits perfonlich. Diefer respectus parentelae verdient alle Rucksicht, und gute Saiten, wenn sie auch zu fehr ins Moll fallen, muffen doch mit Discretion behandelt werden.

Verzeihen Sie meine Unordnung im Schreiben. Am 27ten wird es gerade ein Vierteljahr, daß Ihr lieber Sohn ben mir ist. Bis zur Abreise Ihres Herrn Bruders ist der Termin zu seiner Probezeit bestimmt, und ich hoffe, daß Gott Gedeihen geben wird. Ihre Erinnerungen über den Ton seiner Briefe bitte ich mir immer im Nothfalle mitzutheilen, werde

mir aber keinen unmittelbaren Einfluß darauf anmaßen. Dergleichen Symptome des Leicht. finns hören von selbst auf, wenn die Quelle gebessert wird, und mussen eher befördert und avancirt, als zurück getrieben werden. Es ist mir um einen Grund zu thun, und die Kähigekeit, daß er in den Stand gesest werde, ihn hernach selbst weiter anzubauen. Denn ohne selbst zu denken und zu arbeiten, mit Lust und Aleberlegung, ist alles nur Zwang und Täusschung.

320. Un J. F. Reichardt.

Ronigsberg ben 24. Upril 1783.

Höchstuchrender herr Gebatter, gandsmann und Freund, Eine drenfache Schnur reißt nicht. Ich nehme also mit beiden handen an Ihrer hausfreude Theil und wünsche, daß meine liebe Pathin ein neues Unterpfand gott. lichen Segens für Sie und Ihr ganzes haus seyn und werden moge.

Ihr Stillschweigen hat mich beunruhigt, weil ich es für eine Lehre angesehen, oder viels mehr für ein Beyspiel, stille zu seyn. Demsungeachtet bin ich schon viele Wochen lang Willens gewesen, Sie zum drittenmale heimzusuchen. Gestern Mittags erhielt ich Ihren liebreichen, zuvorkommenden Brief, wie einen Balsam auf mein kahles Haupt. Unter uns

gefagt, benfen Gie fich an Ihrem Gewatter nichts mehr, als einen armen, alten Mann, mit beffen Gefundheit, Ropf, Bunge und Reber es je langer je mehr foctt; fonft irren Gie fich wie unfer wallfahrender Better, beffen Eingeweide ich Ihnen gurucksende, nachdem ich fie con amore burchgewühlt. Geine Beobachtun. gen find gleichwohl febr unterhaltend und voller Scharffinn und ehrlicher Laune. Ihm geht es aber im Grunde bisweilen nicht beffer, als feinem Sollander, daß er die Form der Staatsverfaffungen im Mark und nicht in der Rinde fucht. Ich hoffe in allem Ernft, bas er feine Bufriedenheit eben fo gut unter den Untipoden und Quackern finden wird, wie mein Gevatter Raufmann unter den Mahrifchen Brus bern: und ubi bene, ibi patria, ober deutider zu fagen, bes Menichen Wille ift fein Simmelreich, in febr vielfeitigent Berstande.

Ich erwarte alle Stunden hartfnoch. Ungeachtet, was ich von meinen Schriften für Sie zusammengebracht habe, nicht die Mühe sohnt, und ich faum viel mehr erwarten fann, so werde ich ihm doch alles, was da ist, mitgeben, und den Eckel, mit dem ich mich in jene kagen zurückführen muß, überwinden; car c'est le ventre de ma mere. Ungeachtet Ihres Stillschweigens habe ich immer im Sinn vorausgesetzt, daß, wenn Sie etwas zuverläßiges von unserer Resorm wuß, ten, Sie es mir gemeldet hätten. Der himmel gebe, daß jedes Stillschweigen sich in eine so angenehme Harmonie ausidsen moge, als durch Ihren letten Brief geschehen.

321. Un J. Fr. Meichardt.

Konigsberg den 19 Mai 1783.

Berzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, "In einem treuen Arm sich seines Lebens freun" dieses Gluck haben Sie besessen und genoffen; kennen es aber nun noch lebhafter durch den Verlust, welcher die Sehnsucht der Liebe vermehrt. Gehorchen Sie auch diesem Geses der Natur, ohne die Gnade des barmherzigen und wohlthätigen Gebers zu vergessen, und den überschwenglichen Reichthum seiner Vorsorge im Verhältniß aller unserer Bedürfnisse zu glauben und zu verehren.

Ihr lieber Schwager und ich haben heute eine Stunde lang mit Ihrer traurigen Lage sympathisit. Das Ende vom Liede war: Gott hat alles wohl gemacht! weil Ihr liebes Beib einer solchen Prüfung nicht gewachsen gewesen, und im eigentlichen Berstande selig worden

durch Rinderzeugen, gleich der Mutter aller Le. bendigen.

Dergeben Sie, meinliebster Gevatter, Lands, mann und Freund, daß ich in Thorheit schreisbe — und machen Sie es wie Adam, der seiner Ribben eine dem treuen Schöpfer in guten Werken gern überließ, um selbige in ein höheres und vollkommeneres Geschöpf verstärt wieder zu erhalten. "Er schloß die Stätte zu mit Fleisch." Gott trösse Sie und erhalte die beiden lieben Pfänder.

322. Un F. G. Lindner in Mietau.

Ronigsberg am Pfingfimontage 1783.

Höchstignehrender herr und Freund, das prånumerirte halbe Jahr geht mit dem 27ten Juli
zu Ende, und Ihr herr Bruder denkt auch
an seine Abreise. Ich bin daher jest genöthigt Sie an die Bedingungen zu erinnern,
unter benen ich den ganzen Bersuch gewagt,
nämlich daß die Probe mit dem Aufenthalt des
ersteren gleich dauernd seyn sollte. Da Sie
selbst in Rummer über Ihre Bersassung seben,
so kennen Sie den Einstuß davon auf Gemüth
und Gesundheit. Ich lebe in einer so leutscheuen und zu allen Geschäften unfähigen Hypochondrie, daß ich meiner Ruhe und Erhaltung alles ausopfern muß. Habe wiederum aus
lleberdruß ein zweites wie mein erstes Haus,

mit Verlust ber Salfte vom Ropital lodgeschla, gen und noch feinen Heller ausbezahlt bekom" men, ungeachtet der Käufer schon um Osiern eingezogen, auch noch nicht die ganze Miethe vom dritten Haus, das mir noch auf dem Halfe liegt, erhalten. Unser Etat ist auch noch nicht hier und man fürchtet Einziehung ganzer Stellen oder Abzüge wenigstens des Gehalts — Es gehe wie es gehe, so ist mein Entschluß gefaßt, und weder Bitten noch Anerdietungen werden mich bewegen können, Ihren Herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten.

Sch babe wie ein Pferd gearbeitet, bas La. tein bis Diern burchzuseben, weil er ohne Decliniren und Conjugiren berkam, und muß mich jest allein einschränken, ibn in Unfebung ber Sprache zu einem Cive academico zu qualifio ciren. Wir haben noch gehn Capitel von ben Hist. select. übrig und benken diese Woche bamit fertig zu werden. Wir haben bas erfte Buch von Soragens Briefen nach der Wieland. fchen Uebersehung durchgegangen, auch die erften fieben Doen des horag. Mit dem Engli. fchen ift auch ein ziemlicher Unfang gemacht; ungeachtet biefe Sprache wegen ihrer Leichtig. feit wenig Berdienft in meinen Augen hat, so habe ich fie doch mit dazu gebraucht, ihn auf Die Confiruction und die Rothwendigfeit berfelben in allen Sprachen aufmertfam zu machen.

Aufmerksamkeit, Urtheil, nicht Gedachtnis, denn ich habe ein schr kummerliches, ist meine Grammatik. Denken heißt Begriffe construiren, und Moral ist nichts als Syntax. Dierin besteht meine Methode. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind meine Pas und Coupés, und eben die Symmetrie der Füße und des Leibes im Innern hervorzubringen—ist meine Arbeit gewesen. Aber der schönste Wis des Seneca und aller Wortsluß des Ciccero richten eben so viel aus wie Moses und die Propheten, wenn es an der Pfingsigabe des Geistes, des Selbstriebes fehlt.

Nach meiner Ueberzeugung wird er gewiß durch eine baldige Verpflanzung nach Göttingen gewinnen, und ich hoffe, daß meine Mühe, ihn zum akademischen Bürger taliter qualiter in Unsehung des Schulorgani zuzustußen, vielleicht mit mehr Gründlichkeit, als er das Sprachrohr der großen Welt behandeln gelernt, nicht ganz vergebens senn wird.

In Ordnung, Wirthlichkeit, Mafigfeit, Bescheidenheit dient er meinem hause zum Muster und Benspiel — aber das sind keine Tugenden, denen ich zu viel traue: so wie die Fehler, welche Sie ben ihm fürchten, es eben nicht in meinen Augen find. Denn die schleichende moralische heuchelen ift eine ärgere Pest

und ein größeres Modelaster, als es die Pietisteren jemals gewesen. —

Es bleibt alfo baben, daß ein langerer Auf. enthalt Ihres herrn Sohns in meinem Saufe, als diefen Sommer, und beiderfeite bochft nachtheilig fenn wurde Rehmen Gie baber, liebfier Freund, Ihre Magregeln , um feine bal-Dige Abreife nach Gottingen gegen Michaelis gu beforbern. Es fehlt ihm nicht an naturli. den Unlagen, die nicht durch Zwang fondern Frenheit entwickelt werden muffen. Es ware unverantwortlich von mir, wenn ich, ohne 96. re hoffnungen erfullen zu fonnen, mich ab. barmte und bergehrte jum Rachtheil meiner eigenen Rinder, die befto nothiger haben, etwas au lernen, weil fie feine Empfehlungen, fein Geld, feine Unterfingung ju ihrem funftigen Fortkommen von mir erwarten fonnen, und aller der Bortheile beraubt find , die Ihr Berr Sohn jum Voraus icon bat, und worauf er Staat machen fann.

Dieß ist Ja und Amen! und felbst meine Freundschaft für Sie und Ihren herrn Sohn hat an diesem festen Entschluß den größten Antheil Ich umarme Sie mit unveränderten Gesinnungen und den besten Empfehlungen an die Frau hofrathin und Ihr ganzes haus. Was Sie noch zu erinnern haben in Unsehung des Zwischenraumes, bitte ben Zeiten und ohne

Muchalt mir mitzutheilen. Nehmen Sie sich aber Zeit, meine Briefe recht durchzulesen und ihren Inhalt zu glauben; denn wissentlich luge ich nicht, aber ich traue auch meinen Sinnen nicht.

## 323. Un herber.

Ronigsberg ben iten Mug. 1783.

Berglich geliebtester Freund, Gevatter und Candemann, ich mache heute wenigstens ben Anfang mit bem innigften Gluckwunsch zu Ihrem, Gott Lob schon zwen Monate alten Emil, und freue mich, daß alles fo aut ab. gegangen in Ihrer Abwesenheit, und daß fich meine verehrungswurdige Gevatterin auch bov. pelt erleichtert findet. Gott gebe Ihnen ale lerfeits Zeiten ber Erfrischung und Erholung nach überftandenen Dubfeligkeiten. Gines bie. figen Raufmanns Cohn gab feinem Bater Rachricht, daß an dem Tage, da er eben nach Sause schrieb, Prof. Busch Sie nebst Rlopfiock und Claudius zu Mittag erwartete. Es ift aber nichts baraus geworden, ungeachtet ich mich fehr barauf freute, im Geift bas funfte Rad am Wagen gewesen zu fenn.

Den 21ten Jun. brachte mir Brahl aus dem Sartungischen laben den 2ten Theil der hebraischen Poefie mit Tauspredigt und Cantate. Sie haben aber vergessen, das Gebet bengu.

legen, welches ich noch ben Ihnen zu gut habe, und mit dem Monboddo erwarte. Ohne mich einmal zu bedanken, gappe ich schon nach neuem. Ein wahrer Fleischhunger in dieser Wuste, ben dem nichts gedeiht, nichts anschlägt, nichts haftet.

In Unfehung bes Reifens gur Cur bente ich eben fo wie Gie, baß es weder fluger noch gesunder macht. Weil fich mein altes lle. bel wieder einstellte, habe ich wieder die Quecten . Cur gebraucht. Uebrigens diefes gange Sahr zwischen Kurcht und Soffnung gelebt. Um 7 Bruder . Tage fam eine fulminante Ordre an alle diejenigen, welche nicht mit ber redaction de leur sort zufrieben fenn wurden, daß ihre Stellen fogleich mit Invaliden befest werden follten. Den Pofitag barauf ei. ne eben fo traurige Rachricht von unferen Fooi. Geldern, daß fie dem Ronig verrechnet werben follten. Endlich langte ben 21ten gul. unfer Etat an, in bem dren Calculatoren, wor. unter auch Brahl und ein Accife . Buchhalter, gang gefiricen, bren Licent . Buchhalter um 200 Athle. geschmälert find 2c. Unfer Gehalt im Nachofe ift, dem himmel fen Dant, fur diefes Sahr unversehrt geblieben. Was funftiges Jahr und bevorfieht, weiß Gott; benn bes Reformirens und Reducirens ift fein En. De. Gie tonnen leicht benten, wie ben grmen

Leuten zu Muth senn muß, die an Gehalt so viel verloren, und noch mehr an Biergeldern einbuffen sollen; ben der ungemein reichen und ergiebigen Schiffahrt dieses Jahres, da die lette Delung des vorigen halben Jahres auf mein Theil über 90 Athle. getragen.

Frenlich, liebster Herber, fehlt es an bem himmelreich in uns und der Bauch flebt am Erdboden; sonst wurde ich diesen leidigen Nahrungs. Sitelkeiten nicht unterliegen, und mehr Starke haben, mich ihrer zu entschlagen. Wozu braucht der Mensch Cassee und Bier, und dieß und jenes? Eben weil der Geist undthätig ist, nimmt das Fleisch überhand, und erstickt das punctum saliens, das ich sonst in mir gefühlt.

ben 4ten Mug.

Ich habe den ersten Sonntag unseres Geburts. Monats mit dem Prof. Kraus gefenert, der ein paar Flaschen rothen Wein dazu
gab. Bir haben auf Beimar, Bandsbeck
und Graventhin zusammengestoßen, wo sich mein
Sohn seit dem 24ten v. M. aufhält ben dem
Kriegsrath Deutsch, der mit seiner Frau und
einem einzigen Sohne unlängst aus Potsdam
hieher gezogen. Das Glück des Vaters in der
Freundschaft scheint auf dem armen Jungen
auch zu ruhen. Unser jetziger Oberbürgermeis

ster Hippel hat ihn von oben bis unten zur Einsegnung, die am 4ten Sonntage nach Trinitatis geschehen ift, gekleidet, und dringt auf feine akademische Einschreibung, um ihn durch Stipendien unterfüßen zu konnen.

Undern Leuten fommt es hier auch fo bor. baß Claudius in feinem letten Theil ziemlich altert. Mir eben nicht, weil mich das neueffe immer am ftarfften rubrt, und die Gindrucke bes Bergangenen febr matt ben mir find. Mendelsfohn's Jerufalem habe ich faft brenmal burchaelesen, und weiß immer weniger mas er fagen will. Es ift mir zwar lieb, bag er ein Jude ift, aber ich verdenke es ihm noch mehr, einer zu fenn. Die zweite Auflage von Bieben ift bier auch angefommen und reifend abgegangen. Ift es benn nicht moglich, bas Rathfel von Chevilah aufgelost zu erhalten? 3ch habe Uphagen defhalb einen Auftrag gethan, ber mir feine Parerga historica verebrt hat. Man giebt bier ben Bahrdt fur ben Ber. faffer des erbarmlichen Buchs horus aus. Ich zweiffe baran; wenigstens haben wir einen Deutschen, ber ben Boulanger ausgestochen.

Ihren zweiten Theil habe ich con amore und mit rechter Luft und Geschmack gelesen. Etwas ausführliches darüber zu schreiben, ift mir nicht möglich, weil alles ben mir verfließt, sobald ich ausgelesen habe, und ich wie der

Frauen verschloffene Mutter nicht fatt werden

Die Erhaltung und Fortsehung Ihrer Freundsschaft, troß aller meiner Unwürdigkeit, ist das beste Wort von Trost und Aufrichtung. Auch ohne Possnung eines bessern hier, ist mein Loos immer sehr erträglich und vielleicht beneidensswerth. Vielleicht ist meine hypochondrische Stätigkeit oder Starrsucht mir wohlthätiger, als die unbefangenste Wirksamkeit. Was weiß ich? und was hälfe es mir, es zu wissen, wenn es nur geschicht? Ist ein wenig Harthörigeteit, wie meine, nicht angemessener einem so verstimmten Regiment, als Ihr musikalisches Gehör?

## 324. Un Berber.

Ronigsberg ben 22. Det. 1783.

Herzlich geliebtester Landsmann, Gevatter und Freund, Seit wie viel Wochen habe ich in Gedanken an Sie geschrieben! Nichts zu melden habe ich Ihnen gehabt, was der Mühe lohnte; doch um wenigstens gute Nachrichten von Ihnen und den Ihrigen zu haben. An meines lieben Pathchens Geburtstag ist D. Lindner nach Wien abgereist, an dem ich einen guten Haus. und Leibarzt verloren, und der sich hier beynahe seiner alten Mutter zulieb selbst ausgeopfert. Sie trieb ihn selbst fort

oder gab ihm vielmehr feinen Abschied, ohne ben er fie nicht verlaffen baben wurde; und ungeachtet ihr Gedachtniß fo geschwächt ift, daß fie bennahe nichts von dem weiß, mas fie gethan hat und was um fie vorgeht, fo wurbe biefe Idee feiner Abreife niemals fcman. fend, fondern erhielt fich unverandert in ihrem Sinn. Ein gang außerordentliches Dhanomen in meinen Augen. Ich fann Ihnen nicht genug fagen, liebfter Berber, was fur ein rei. fer, edler Mensch aus diesem Manne gewor. ben. Ich hielt feinen Entschluß, fo fpat die Medicin ju ftudiren, fur eine neue Quacfelen oder Kamilienzug; aber nichts weniger als bas. Gein Berg und Seele hangt an diefer Bif. fenschaft, und weil er in Unfehung ber So. fpitaler nicht Befriedigung ju Berlin gefunden, geht er nad Wien.

Des Hofraths Sohn ist zu meiner großen Freude vorgestern nach Berlin abgegangen, zum Prof. Meierotto, nachdem ich mich neun Monate fruchtlos mit ihm gequalt. Den 7ten Sept. holte Herr Kriegsrath Deutsch meinen Sohn wieder nach Graventhin ab, um ihn vermuthlich den ganzen Winter dort zu behalten. Ich bin also nunmehr in einer ziemlichen Einssamteit. Un Schaarwerk sehlt es aber doch nicht. Ich muß die Stelle meines Sohnes vertreten beneinem seiner jungen Freunde, Raphael Hivvel

Hippel, einem nahen Blutsfreunde unsers Oberburgermeisters, dessen Freundschaft je aleter desto fraftiger wird — und er sowohl als je dermann findet an dem wahren Naphaels. Gesicht dieses Knaben Wohlgefallen. Mit meinem Hill, der meine atteste Tochter im Clavierspiel unterrichtet, lese ich den Brief an die Nomer nach Roppens Ausgabe.

Den letten September begegnete ich meinem alten Freunde Lauson unter den Speichern, da ich nach der Stadt lief und er nach seinem Burean eilte. Ich wurde auf einmal gewahr, daß er übel aussah. Er klagte über Kolik, ich empfahl ihm Mhabarber. Possen, morgen ist es besser, sagte er; Ey, Zeit haben, einzunehmen! Ich schrie ihm noch nach: Ey, wenn der Tod kommt! Den Morgen darauf war er nicht mehr im Burean, ich besuchte ihn noch denselben Tag und die zwen solgenden; den 4ten d. M. Morgens starb er. Ich muste seinen Tod in der Hartungischen Zeitung anmelsden, welches die ersten Zeilen sind, die ich je dazu geliefert. Ich lege Sie Ihnen ben.

Eben jest vernehme ich, daß der liebe Rrenzefeld auch in den legten Zügen liegt. Bor acht Tagen sprach ich ben ihm an und fand ihn schon einer Leiche ähnlicher; hatte das vielleicht eingebildete Vergnügen, ihn durch meine wilde Geschwäßigkeit ein wenig auszumun.

Hamann's Schriften. VI. Th. 23

tern. Er soll sich um die Schloß. Bibliothek ungemein verdient gemacht haben, daß alle bisher dort liegende und vermodernde Urkunden von ihm durchgegangen und in Ordnung gebracht worden. Dieser kalte, anhaltende Fleiß ift seine letzte Arbeit gewesen.

Garvens Beurtheilung von Rants Critik habe ich noch nicht gelesen. Daß sie sich eins ander nicht verstehen wurden, habe ich schon aus dem Briefe, den er durch Spalding an ihn schrieb, absehen können. Er liest jest über philosophische Theologie mit erstaunendem Zulauf, arbeitet, wie es scheint, an der Aussgabe seiner übrigen Werke und conferirt mit Hosprediger M. Schulz, der auch etwas über die Critik schreibt.

#### Benlage.

Hr. Joh. Friedr. Lauson frard allhier den 4ten d. M. Morgens Frühe nach einer drentägigen Krankheit eines eben so unbemerkten und gemächtichen Todes, als sein Pfad durchs Leben (seeretum iter et kallentis semita vitae) gewesen war. Dem ganzen Publico ist seine undestechliche Rechtschaffenheit und sein punktischer Dienste und Psiichteiser, als Einnehmer den der Licent: Plombage, bekannt gewesen. Seine Treue, Sagacität, Talente und Einfälle machten ihn zum Liebting seiner wenigen vertrauten Freunde. Ben sehr entschiedenen Anlagen und Reigungen zu einer größerten Kolle des Glücks, hat unser preußischer Diogenes in einer settenen Einsomigkeit und ächt antisken Apathie und Armuth gelebt. Er war geboren den 15ten Oktober 1727, und hat dem Magistrate

feiner Vaterstadt seine gahlreiche Bibliothek vermacht. Alle seine Bucher waren inwendig mit dem holzschnitt eines Bienenstocks bezeichnet, welcher das Motto hatte: Deliciae Lausoniae, dulciori patriae dicatae MDCCLXVIII.

325. An feinen Sohn nach Graventhin. Königsberg ben 24. Oct. 1783.

- Laß dir doch, mein liebes Kind, das evangelische Gesetz der Sparsamkeit im Reden und Schreiben empsohlen seyn. Rechenschaft von jedem un nüßen, müßigen Worte und Dekonomie des Styls. In diesen beiden mysischen Wörtern liegt die ganze Kunst zu denken und zu leben. Alles was Demossibenes sich in der dreymaligen Wiederholung eines einzigen Kunstwortes dachte, das sind die beiden Wörter Dekonomie und Styl für mich. Ich hole so weit aus, um dir einige Vorwürfe zu machen. . . . .
- Ich kann dir nicht sagen, mit welchem Geschmack und Wohlgefallen ich bisweilen das lette Kapitel des Briefes an die Romer gelesen habe, bloß wegen der Kunst, mit welcher St. Paulus seine trockenen Gruße zu schattiren, zu motiviren und mit individuellen Zügen zu beleben weiß. Je genauer unser Verstand die Verhältnisse jeder Person und jedes Gegenstandes zu fassen weiß, desto feinerer Empfindungen sind wir fähig.

### 926. Un 3. 3. Reicharbt.

Ronigebeng ben 16. Rov. 1783.

Herzlich geliebtester herr Gevatter, Landsomann und Freund, Ihr herr Schwager brachte mir den 15ten v. M. die erste gute Botschaft Ihrer glücklichen heimkunft und eben so und versehrten Andenkens. Es freut mich, daß Reise und gute Gesellschaft die Erreichung Ihorer Absichten befördert haben und Sie zum Geonusse der häuslichen Rube hergestellt werden.

Es wird wohl das flugfte fenn, Ihnen bie gange biegiabrige Gefchichte meiner traurig-la. derlichen Ritterschaft ab ovis an mitzutheilen, nach Sandleitung meines burchschoffenen Ra. lenders. Dem ju Rolge fam mit bem Enbe Janners mein alter Freund D. Lindner, in Gefellichaft feines Bruber . Gobnes bier an. Rener jog ju feiner alten franken Mutter ins Roggartische Wittwenstift, und bat ein wahres Mufter findlicher Liebe und aushaltender Gebuld abgelegt, woben er fich felbst bennahe aufgeopfert, und nicht eher als auf frenwilli. ge Erlaffung feiner gleichfam bon Gott felbft Dazu begeifferten Mutter im August nach Wien abreiste. Sein fpater Entschluß, die Medicin gu ftudiren, fcbien einer Buhlfchaft einer al. ten reichen Wittwe abnlich; aber nein ! fie ift, wie die lette, fo die erfte, die einzige und

anne Muse feiner Seele. Diefer rechtschaffe. ne Mann, fur den meine Freundschaft eben fo wuchs, wie seine Reigung gur Argnepfunde, empfahl mir ben Gebrauch der bitter. füßen Stengel ober duleis amara, wegen einiger beschwerlichen Rlechten, mit denen ich mich viele Sabre acqualt, und von denen ich auf einmal durch die Quecken, beren mein Gevat. ter in Weimar gan; jufallig erwähnte, befreut blieb. Runmehr aber ichien diefes Unfraut meines eigenen Gartens benm zweiten Gebrand bennahe alle feine Rraft verloren zu haben. Ich bat mir alfo bie Borfchrift ber Je langer je lieber Eur benm Abschiebe von meinem Kreund aus. Der Gebrauch aber verschob fich. bis ich durch einen schlimmeren Ausschlag, im Beficht und befonders um die lenden , unge. buldig wurde, und den goten v. M. bas Mittel versuchte. In der zweiten Woche zeigte fich ber erfte Einfiuß auf die materia peccans, welche diefen April meine beiden podagrischen Rußbaumen verfchont hatte, auf eine merflich verschiedene Urt von ben beiden Unfallen, Die ich bisher gehabt. In diefer Lage befuchte mich herr Prof. Becfer den 2ten b. M. in Gefellichaft eines portugiefischen Raufmanns, die mich ein wenig verlegen machte; daber habe ich kaum diesen wardigen Mann recht ins Geficht faffen, geschweige Ihre und meine

Bunfche befriedigen, noch an den guten Stunden ben unfern Freunden in feiner Gefellschaft Antheil nehmen fonnen.

Des D. Lindner Neffe fam ben 27ten gan. ner ju mir in Penfion. Meine veriabrte Freundschaft ift Ihnen befannt mit dem fel. Rirchenrathe und feinen zwen Brudern. Um. aana und Briefwechfel an fich ift meine Sache nicht. Ich besuche niemand noch schreibe an ibn, ohne burch Geschäfte und Umftanbe aus. brucklich anfaefordert ju werden. Daber batte ich auch in Ungelegenheiten ber alten Confiforial. rathin an ihre Gohne fchreiben muffen. Dem Sofrath in Mietau fam mein Brief als ein Deus ex machina, um feinen Gobn, ber ibm icon lange auf bem Salfe gelegen hatte, ben mir angubringen. Ich melbete ihm alle Unbequemlichfeiten meiner gangen Lebens . Art und Einrichtung, und daß ich mich zu nichts als einer Drobe verfieben fonnte. Bon dem fittlichen, fanften Charafter bes jungen Menichen borte ich lauter Gutes, und es war bloß von feiner Bernachläßigung im Unterricht und ben Schulfenntniffen die Rede. Ich machte einen muthigen Anfang, leiber mit Decliniren und Conjugiren, in voller Erwartung, daß ich ben Ecfel baran bald murbe überwunden haben. Aber Reigung zu Moden, Comodien, gefell. schaftlichen Zeitvertreiben und den dazu geho.

rigen Berdiensten batte allen Geschmack an Grundlichkeit und Wiffenschaft flumpf gemacht. Gar fein Gelbsttrieb von einer Seite, und von der andern ein schon zu reif gewordener Beobachtungs . und Rachahmungsgeift des Schlen. brians und der moyens de parvenir. Die Tiefe des fillen Baffers wurde auch bald ergrundet, und ich mußte mit meiner gemachten Drobe gum Beschluß eilen. Es blieb mir also nichts übrig als, den jungen Menschen zu einem akademie ichen Burger wenigftens in Unfehung ber la. teinischen Sprache einigermaßen zu qualificiren. und durch diefe Uebung feine Aufmerkfamkeit und Urtheilsfraft zu icharfen und borguberei. ten 3ch icaumte gegen den Bater und über. ließ es ibm, feinen Gobn auf welche Ufabemie er wollte ju verpflangen. Ungeachtet un. feres Sahnengefechts wurde noch ein Bierteljabr eingeraumt, und nun ift er ben zoten b. M., ba ich eben meine Cur anfing, zu Meierotto nach Berlin abgereist.

Zum Glücke hatte mein Sohn diefe ganze Zeit über den Unterricht im Christenthum absuwarten, wurde den Izten Jul. eingesegnet, und den 24ten von Hrn. Kriegsrath Deutsch nach Graventhin, zur Gesellschaft seines einzigrn Sohnes, von gleichem Alter, abgeholt. Auch ich habe Reisen gerhan im Geburtsmonat Ausgust, bin mit Sack und Pack anderthalb Las

ge in Trutenau gewesen, seste mich den 20ten Abends auf die Post und kam den Morgen früh in Graventhin eben zur Honigbeute an, suhr aber am Bartholomäustage mit meinem Sohne nach Hause, der seit dem ten September wieder seinen Sit in Graventhin hat. So sehr ich ihn auch zu meinen Bedürsnissen und Bessellungen vermisse, so gern entbehre ich ihn und begnüge mich an dem Gerüchte seines guten Verhaltens, und wünsche nichts so sehr, als daß es wahr senn und bleiben möge.

Wie ich mit ihm an Bartholomäi zu Hause kam, fanden wir Marianchen bettlägerig; sie stand aber gleich auf, und es waren die nastürlichen Pocken; ohne Arzt, außer dem Bett, ohne alte llebelkeit. So lernre sie auch geshen ohne Leitband, welches mir ben meinen übrigen Kindern nicht gelingen wollen. Meine älteste Tochter Lischen klimpert Bachische Sonaten und fängt an mit ihrem Bruder Briefe zu wechseln, die nicht gehauen noch gesiochen sind. Lenchen, mein mittelstes Mädchen, ist das schwächlichste Kind, eben so sehr zum Weisnen als zum Lachen aufgelegt. Man nennt sie daher vielleicht des Baters Tochter.

Dier haben Sie, herzlich geliebtefter Freund, eine fehr langweilige und eben nicht curibfe Melation aller meiner Sorgen und Freuden, unter denen
ich wieder bennahe ein Jahr vertraumet, ohne wif-

fen zu können, ob ich in einer einzigen Sa, che weiter und von der Stelle gekommen bin. Nun verlange ich auch recht sehr zu wissen, was mein kleines Pathchen macht. Da Sie Rinder und eine Haushaltung haben, ist Ihnen wohl freylich nichts besseres zu wunschen, als eine Gehulin, die um Sie sep.

Den 24. Rov.

Muß diesen Vrief wegen neuer Anfälle, die jedoch leidlich sind, auf dem Bette schließen. Erhalte eben die betrübte Nachricht, daß der kleine liebe Niese auch schon seine Lausbahn vollendet. Kälte der Ueberlegung ist ein Gefühl der Gründe, und immer die klügste Parthen, welche unser Dorow aus Instinct ergreift, und die zugleich Ihre würdige Frau Schwester zur Nachahmung und Ergebung stärken wird. Auch in Leidenschaften scheint jeder sein Maß von Einnahme und Ausgabe zu haben, für deren Gleichgewicht die Natur sorgt.

Gott gebe Ihnen Ruhe und Fulle jum leben und Schaffen, glücklichen Fortgang zu allem, was Sie wunschen und brauchen. 327. Un feinen Sohn nach Graventhin. Rönigsberg den 26. Nov. 1783.

- Noch mehr Freude hat mir des herrn Rriegsraths Zeugniß von beines lieben Krennbes Uebung im Griechischen mit bir , und beine Rachricht von beffelben gunehmender Luft und Rleiß im Lateinischen gemacht. Auf einen folden gaut babe ich lange gewartet. Dun hoffe ich, daß eure Freundschaft mehr Leben gewinnen und fruchtbar werden wird. Bie febr mich diefer erfte Wint in Unfebung meiner Sauptabsicht beruhigt! Wiffen blabt auf, aber die Liebe beffert und ihre Salbung lebrt uns alles. Nicht bem Baume ber Erfenntniß haben wir unfer Glucf zu banten. Es giebt einen befferen, einen boberen Weg, als Sprachen und Gnoffik. - Wende alfo die Soule der Freundschaft gut an, und fie wird mehr als jede andere ju beiner Bildung und Erziehung bentragen.

Ein wenig Mutterwit macht aus Kinbern, wie der Schulwit aus Ignoranten,
die naseweisesten und boshafteffen Kunstrichter.
Mit wahrer Weisheit im herzen gefallen
auch ihre schmalen und rauhen Wege unsern
Augen, und das Joch der Zucht wird ebenso
sanft als heilsam.

- Ich schäme mich nicht beine Briefe zu findiren. Es ware mir lieb, wenn die Mühe, die du vielleicht bisweilen haben magst, meine Buchstaben zu entzissern, dir den zufälligen Vortheil brächte, die Aufmerksamkeit ben einigen Stellen zu schäffen. Austatt eines allgemeinen Ja! Ja! bin ich mir bisweilen eine Frage oder einen Contrapunct vermuthen gewesen. Thu als Kind, was jene Mutter that, welche die Worte, so sie noch nicht verstand, in ihrem Sinn und Herzen behielt.
- Versetze dich alle Morgen und Abende auf eine Viertelstunde in die Gesellschaft deisner Geschwister, und bring selbige wie ein Kind zu, das niemals aufhören wird, im Geist und in der Wahrheit unser Hausgenosse zu seyn. Ich weiß, daß du mir diesen Wunsch und diese Vitte nicht abschlagen, und daß jener Vater, der ins Verborgene sieht, dir es öffentlich verzgelten wird.

## 328. Un Berber.

Ronigsberg ben Sten Dec. 1783.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Ich habe gestern meinen Kirche gang gehalten, nachdem ich sieben Wochen nicht aus dem Hause gewesen. Es war ein neuer Unfall der Gicht, bestand aber in einem

bloßen Schmerz, ber im Liegen und ben einer ruhigen Warme fehr erträglich war. Ich habe also wenig gelitten und mich besto mehr gespflegt.

Gott lob, daß in Ihrem Saufe alles auf gutem Wege ift. Ich wollte ichon geffern an Sie ichreiben, aber Garvens Cicero rif mich bin, daß ich nicht los werden konnte. Ich babe ibn fur meinen Michel gefauft, Damit er daraus confiruiren und überfegen lerne. Une terdeffen icheint doch feine Ginformigfeit ein wenig zu ermudend. Garvens Brief an Rant machte mich neugierig, ben Mann naber fennen zu lernen. Auch feine gefammelten Ab= handlungen habe ich ben Unfang gemacht gu lefen , und die erfte , uber die Prufung , gefiel mir außerordentlich. Run befomme ich bennahe guft, auch feine Kergufonische Ueber. febung gu lefen, beren Driginal ich nicht aus. fieben fonnte, weil ich meinen Liebling Ste. ward zu gleicher Zeit las und mit ihm verglich.

Borige Boche habe ich erst Gelegenheit gehabt, die Garvische Recension der Eritik zu erhalten, ungeachtet sie schon vor vielen Bochen Kanten zugeschieft worden und ich ihn dekhalb besuchte. Ich war aber zu blode und zu schamhaft, ihn darum anzusprechen. Er foll nicht damit zufrieden senn und sich bekla. gen, wie ein imbecille behandelt zu werben. Untworten wird er nicht; hingegen dem Gottingischen Recensenten, wenn er fich auch an die Prolegomena wagen follte.

Ibre Aufmunterung hat mir wieder ein wenig Muth gemacht, an meine Metafritif über ben Burismum ber reinen Bernunft ju bens fen. Db ich aber von ber Stelle fommen werde, baran zweifle ich. Das medror Veudos ju finden und aufzudecken, mare fur mich genug. Aber bier liegt eben ber Rnoten. Bin ich im Stande, einen halben oder gangen Bo. gen baruber ju fchreiben, fo theile ich ibn D. Biefter mit, bem ich fur fein Gefchenf ber Monatschrift einigen Dank fculdig bin. 200 nicht, fo mogen Gie immer miffen, wie weit ich mit meinem guten Willen fomme. Das bidental meiner erfien Recenfion ift vom Iten Jul. 1781, ich hoffe aber feitbem ein wenig weiter mit bem Buche gefommen gu fenn, boch nicht fo weit, wie ich follte, um es aufe gulofen. Aber mein armer Ropf ift gegen Rant's ein zerbrochener Topf - Thon gegen Gifen.

Alles Geschwäß über Vernunft ist reiner Wind; Sprache ihr Organon und Eriterion! wie Young sagt. Ueb erlieferung das zweite Element. Wie warte ich auf den Monboddo, und wie gern möchte ich auch seine ancient metaphisicks sehen und seines Freundes Harris

philosophical arrangements, die mir schon Mendelssohn empsohlen.

Hofprediger D. Schulz bat feine Theorie ber Narallel . Linien ausgegeben. Daß er über Rant's Critif ichreibt und bag biefer mit ber Darftellung feines Onftems vollig zufrieden ift, babe ich Ihnen gemeldet. In ber Stille trei. be ich auch den Fortgang Diefer Arbeit und werde fie zu befordern suchen, sobald ich nur im Stande fenn werde, wieder nach ber Stadt qu geben; benn ben meinem gefrigen Rirch. gange fonnte ich nur der Mennoniten Bermah. nung erreichen und traute mich nicht weiter wegen meiner ichwachen Sufe. Ihm ift Rant's Critif Baffer auf feine Duble, wegen feiner Norurtheile fur die Mathematik und ihre Lehrart, beren Evideng ich mir aus einem gang andern Gefichtspunct erflare. Es fcheint mir, baß es ben Mathematikern wie ben Samaritern geht: ihr wiffet nicht was ihr anhetet.

Ich freue mich im Geiste auf Ihre Umarbeitung ber Philosophie der Geschichte, ba die erste Ausgabe schon so viel Benfall gefunden. Aber die Fortsehung der hebraischen Poeste mussen Sie nicht aufgeben, so wenig wie Ihre Urfunde, zu der ich Ihnen aber gern einen spaten schonen Feperabend wunschen will.

Der arme Krenzfeld hat gegenwärtig geschwollene Füße. Kraus hat auch während meiner Quarantaine einen Anfall von Bluthusten gehabt, und bezucht mich immer weniger. Weil der König sich ben dem Minister von Zedlig nach der hiesigen deutschen Gesellschaft erfundigt, soll das äußerste angewandt werden zu ihrer Erweckung.

Nun mein alter, liebster, bester Freund, ber heilige Ehrist kehre mit allen seinen Saben und Berheißungen dieses und eines besseren Lebens reichlich in Ihre Probstey. Ich umarme Sie von Grund meiner Seele, und empfehle mich mit meinem ganzen Hause, den Abwesenden mit eingeschlossen, Ihrem hohenpriesterlichen und brüderlichen Sebet.

# 329. Un J. F. Reicharbt.

Ronigsberg ben 15. Dec. 1783.

Herzlich geliebtester Freund, Gevatter und Kandsmann, schon den gten Nov. erhielt ich aus Weimar den ersten kaut von Ihrem Gluck, und daß "Sie sich wahrscheinlich durch eine neue Ehe mit der Frau D. hänsler, einer Tochter des sel. Pastors Alberti, die er in ihres Vaters Hause als ein junges liebenswürdiges Mädchen gekannt, verjüngen und trösten würden." Ich führe Ihnen die selbsteigenen Worte au. Den 28ten besuchte mich unser lieber Dos

row mit Bestätigung und authentischen Belegen, und ich habe mich herzlich gefreut und Gott gedankt, daß er Sie zum wirklichen Dater Ihres bisherigen Pflegsohus bestimmt, an dem ich immer einen geheimen Untheil genommen, vielleicht als an einem funftigen Freunde meines Sohns.

Geftern vor acht Tagen bin ich gum erffenmal ausgegangen, fonnte aber nicht weiter als in die Mennoniten . Kirche fommen, und bin erft vorgestern im Stande gewesen, die Stadt ju erreichen. Dein erfter Gang war ju unferm wurdigen Oberburgermeifter, ber mich wiber meine Abficht gu Mittag nothigte. Bon ba eilte ich zu unserm Rreugfeld, den ich faunt mehr lebend gu finden glaubte, weil er ben Sag vorber von Rant Abschied genommen. Ich brachte ben ihm eine außerordentliche Stunde au. Die eben folche Gindrucke ben mir guruckließ. Gie fonnen fich faum die poetische, liebenswurdige Schwarmeren vorftellen, worin fich bas lette Del feiner gampe ju verzehren icheint. Tod und leben icheint bei ihm fo gufammen. aufliegen, daß er felbft nicht mehr den Uebergang ju unterscheiden im Stande ju fenn scheint. Erinnerungen und Abnoungen laufen durchein. ander, wie Baf und Discant, in einer Bar. monie, die mich in eine Art von Taumel verfeste, worin ich noch ein paar gluckliche Frauen dnu

und Mutter, und zwar beibe wohnhaft im Hofpital, besuchte und noch zehn kleine Geschäfte mehr bestellte, daß ich nicht nur sehr spat zu Mittag erschien, sondern auch das während meiner Krankheit gethane Gelübde, mich nicht im Laufen zu erhisen, ärger als jemals übertreten hatte. Mir befam alles so gut, daß ich wider meine Gewohnheit und Diat, bis nach Mitternacht aufzusigen im Stande war, um Extracte aus meinen Hauskalendern von 1769 bis vorgestern für meinen Sohn nach Graventhin zu machen, zu einem Leitsaden seines Lebens von der Wiege an.

Gestern, an Ihrem Sochzeittage, erstieg ich ben fur mich fieilen Berg nach ber Deuroßgartischen Rirche, und erbaute mich an bem Portrage meines jungft erworbenen Freundes, des Pfarrers Borowsfi - und erwartete auf ein fummerliches und lacherliches Gafigebot ben Drof. Rraus und ben jegigen Controleur Brahl, bie auch ungeachtet bes rauhen Wetters und Sturms fich einstellten, und gufriedener, als der Wirth felbft , ju fenn fchienen , ben bermuthlich eine gute Uhndung in feinem Genuß maßigte. Die Gafte waren ichon ben ben Aepfeln meines Gartens, als ein feiner Rna. be, mit dem Ramen, ber Bilbung und bem Amt eines Engels, Raphael Sippel, mich berausrufen ließ, um mich zur Abendmahl.

zeit des herrn Kriegsraths, seines nächsten Anverwandten, einzuladen. Dieß kam mir so unerwartet, und ein ganz anderer Entwurf, den Abend zu hause anzuwenden, war auch schon gemacht. Ich wurde aber nicht nur für meine eigenen Gäste heiterer und erträglicher, sondern die Freude des ganzen Abends stieg so sanst und zu einer solchen Fülle und höhe, daß Ihnen und Ihrer liebenswürdigen jungen Frau das Andenken des gestrigen Abends nicht so heilig seyn kann, wie er mir unvergeslich bleiben wird.

330. Un Berber. Ronigsberg ben 24. Janner 1784.

Herzlich geliebtester Gevatter, Kandsmann und Freund, Oft genug habe ich schon in diesem Jahre an Sie gedacht, auch den Vorsatz gehabt, an Sie zu schreiben. — Scheffner besuchte mich mit seinem Wirth Hippel am Neujahrstage, und ich habe Ihren Auftrag bestellt. Er freute sich Ihres Andenkens und der gepflogenen Freundschaft, die mir nicht einsmal bekannt gewesen. — Mein Freund Kreuzsfeld ist am Krönungstage den 18ten d. M. in seine Ruhe eingegangen.

Einem Winke in Ihrem legten Briefe gufolge, habe ich mich gequalt mit einer Metakritik über ben Purismum ber Ver-

nunft. Sunt lacrumae RERUM, o quantum est in REBUS inane! Sie macht nicht viel über einen Bogen. Die gange Idee ift mir verunalucke, und ich babe nur dem Ding ein Ende ju machen gesucht, daß ich mich des Gedankens baran entschlagen konnte. Meine Absicht war es, fie fur Sie abzuschreiben und benzulegen : barum habe ich immer mit bem Schreiben ace gaudert. Run bin ich über Mendelssohns Gerne falem; aber mein Vorfat, jenes Ideal bier an. zubringen, wird auch wohl vereitelt werden. Des alten Jacobi in Sannover Schrift bat mich begeistert, daß ich sie zweymal nacheinander las. Ich nahm nachber wieder den Mendels. fohnvor, und mein Urtheil schien fich wieder um-Bustimmen. Rurg, es geht mir im Lefen wie int Schreiben ; ich fann mit beiden nicht mehr fort.

Garve's Uebersehung und Heusinger's Ausgabe des Eicero habe ich für meinen Sohn
gekauft; und dieser hatte auf der Christianisschen Auction 1781 einen Band erstanden,
ter unter anderem ein Manuscript von Cicero
de Ossiciis enthält. Beil ich mein Tage keine
alte Schrift unter Händen gehabt, so wurde
der Band reponirt. Run siel er mir ben Garve und Heusinger ein. Und stellen Sie sich
vor, ich entdecke eine ganze Stelle, von der
keine Spur im Gedruckten zu sinden ist. Der
Abschnitt, welcher in den Ausgaben mit dem

neunten Capitel des ersten Buches schließt, endigt in meiner Handschrift: Aequitas est rerum convenientia, quae in paribus causis paria jura desiderat.

Der Inhalt dieser Zeile ist mir um so angenehmer, da mein seliger Bater immer zu sagen pflegte, wenn er ein Gelehrter geworden ware, so wurde er ein Buch über die Billigsteit geschrieben haben. Bey den Scherstein dachte ich an den seligen Mann, und sagte zu mir selbst: hier ist wenigstens Stoff zu einem kleinen Buch. Und nun muß ich so glücklich seyn, eine ciceronianische Erklärung zu sinden, von der ich gar nicht die Möglichkeit begreifen kann, wie sie aus allen bisher entdeckten handsschriften verschwunden und in meine gerathen.

### ben 3oten

Mein Argwohn ist eingetroffen; denn ich war immer beforgt, daß Cicero in irgend einem andern Buche Aequitatem definirt hatte. Ich sucht auf, lief die Stellen durch und übersah die letzte Zeile vor Frenden oder Angst. Deute schlage ich zufällig noch eimal nach, und finde ausdrücklich Top. Aequitas paridus in causis paria jura desiderat. Ich bin also verssichert, daß dieses ein Glossem ist, das aus

den Topicis in meine handschrift burch ben Jrrthum eines Abschreibers gefommen.

Borgestern hat die hiesige Direction von der Gen. Administration die Rachricht erhalten, daß der Ronig für gut befunden, alle unsere FooiGelder in seine eigene Kasse fließen zu lasesen. Un der Möglichkeit einer solchen Entscheidung läßt sich gar nicht zweiseln. —

Wie steht es mit Ihrem Monboddo? Machen Sie mir doch bald eine Bergstärfung, und schiefen Sie mir ihn sobald er fertig ist. Bor allen Dingen erfreuen Sie mich mit guten Nachrichten von Ihnen und den Ihrigen. Endlich heute einen Brief von meinem Sohne erhalten, aber noch nichts von seiner Ankunft, nach der mir bennahe wie einem Kinde bangt, ohne selbst recht zu wissen, warum?

Septuages. ben 8. Febr.

Ich hatte mir fest vorgenommen, diesen Brief heute zu Ende zu bringen, und habe den ganzen Tag lleberlauf von Besuchen gehabt. Ein jüdischer Doctor nebst zwen andern ehrlichen Israeliten — Reichardt's Schwager — hernach Prof. Kraus — und zulett ein junger Candidat, Jenisch, der mich seit einiger Zeit besucht, und viel Fähigkeiten, auch Lust zu lernen hat, aber gar zu brausend ist. Kant soll an einer UntiCritis — doch er weiß den Titel selbst

noch nicht — über Garvens Cicero arbeiten. Unfer Hofprediger, M. Schulz, wird etwas über die Critif der reinen Vernunft herausgeben. Er hat in einigen Bogen das ganze System aus, gezogen, welches Kant für seinen Sinn erkennt, aber immer noch einige Erläuterungen verspricht, welche die Vollendung und Herausgabe verzögern. Pour la rarete du fait will ich bis gegen Hartsnochs Ankunst fortsahren in meinem Golgatha über Jerusalem. Wird nichts daraus, so will ich rude donatus keine Feder mehr in die Hand nehmen und an kein Büchlein mehr venken. Meine Metakritik soll auch davon ab bängen.

Hemsterhuis Schriften habe ich kurzlich erst zu lesen bekommen können, und die lettre sur Phomme in der Grundsprache. Es ist, ich weiß nicht was, das mir widersteht, selbst ben altem Reize des Dialogs, den Kant ungemein beivundert.

Claudius hat mir bas Gummi Guaianum gegen die Sicht empfohlen; ich habe es aber schon gebraucht. Er hat mich um ein Hulfsmittel gegen seiner Nebecca Husten gebeten, wozu ich den Meerrettigsaft aus den Nachrichten für den Nahrungsstand vorgeschlagen. Mit meinen fleinen Geschwären und Ausschlägen muß ich wohl bis zum Frühjahr Geduld haben. Kein Wunder, wenn ben dem starten Appetit und dem Mangel

an Bewegung eine Stockung und Verdickung der Safte entsteht. Nun die königliche Diat wird diesen Uebeln abhelfen; mit Cichorien habe ich vor ein paar Tagen den Ansang gemacht.

331. Un J. F. Reichardt.

Konigsberg ben goten Jan. 1784.

Herzlich geliebtester herr Gevatter, Landsmann und Freund, Wenigstens schlafen Sie nicht wie ein Brutus, sondern wie man halt! schläft in den Armen eines lieben zweiten Ichs! Wenn Sie nicht Zeit zum Schreiben haben, so neho men Sie sich wenigstens welche, zu lesen.

Daß unser Freund Areuzselb auch schläft, wissen Sie. Ungeachtet unser Umgang schon seit Jahr und Tag bennahe abgebrochen und auch unsere Freundschaft dadurch etwas erkaltet war, so blieb der Grund doch sest. Er hatte noch bis auf die allerlehten Wochen eine ungemeine Heiterkeit des Ropfes und Nuhe des Gemüths, und seine poetische Ader behielt ihre Schnellkraft ben aller Leichengestalt, die er an sich trug. Er machte mir ein paar Vorwürse oder gab mir ein paar Lehren zu guter Lest, die mir lange geahndet hatten und die mir im Grunde lieb waren, und das ganze Misverständnis von keiner Bedeutung.

Vorgestern soll die Direction von der Gen. Abministration die königl. Entschließung erhalten haben, daß die ganze Einnahme der Biergelder in die königl. Sparbuchse stießen soll. Gute Nacht, Bier! Pfeife! Caffe! Porto! Freundschaft! Du falsche beste ganze West!

haben Sie ein Wort des Troffes fur Ih. ven Freund, so lassen Sie ihn nicht darauf warten.

Enbe bes fechsten Theiles.





30775

Hamann, Johann Georg Schriften, hrsg. von Friedrich Roth, Bd.6.

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

